

# HISTOIRE

P.HILOSOPHIQUE

ЕТ

POLITIQUE.





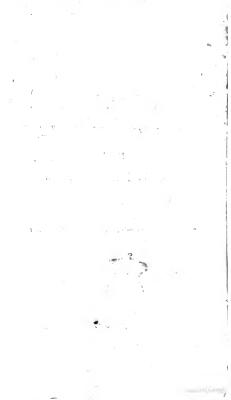





# HISTOIRE

# *PHILOSOPHIQUE*

E T

# POLITIQUE

Des Établissements & du Commerce des Européens dans les deux Indes.

TOME SECOND.



A LA HAYE,, Chez Gosse, Fils.

M. D.C.C. LXXVII.

15 20. 2. 402



# TABLE DES CHAPITRES.

## LIVRE OUATRIEME.

Voyages, établissements, guerres & commerce des François dans les Indes orientales ..

| Сн. | I. A NCIENNES    | révolutions. | du commerce  |  |
|-----|------------------|--------------|--------------|--|
|     | de France,       | -            | Page r       |  |
| FT  | Promiere monages | det Français | aun Inder To |  |

III. Etabliffement des François à Madagafcar: Description de cette ifle,

IV. Les François font de Surate le centre de leur commerce. Idée de cette ville célebre. & du Guzurate où elle est située,

Entreprise des François sur l'ifle de Ceylan V. & Sur Saint-Thomé. Leur établissement à Pondichery,

VI. Etablissement des François à Siam, Leurs vues sur le Tunquin & sur la Cochinchine, ٢I

VII. Perte & reconvrement de Pondichery , devenu le principal établissement dans l'Inde.

VIII. Décadence de la compagnie de France. · Causes de son dépérissement , ıx.

La compagnie de France reçoit un éclat passager du système de Lavu, & retombe dans l'obscurité. 26 2.3

Tame II.

| VI:   | TABLE                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x.    | Grands succès des François aux Indes, 94:                                                                                                         |
| XI.   | Vues des François pour leur agrandissement.<br>Tableau de l'Indostan, 111                                                                         |
| XII.  | Guerre entre les Anglois & les François.  Les derniers perdent tous leurs établissements,                                                         |
| XIII. | Source des malheurs éprouvés par les Fran-                                                                                                        |
| XIV.  | çois,<br>Mesures que l'on prend en France pour le<br>rétablissement des affaires dans l'Inde,                                                     |
| xv.   | Les mesures sont insufficantes. On substitue<br>le commerce des particuliers à celui de-<br>la compagnie. Situation de ce corps à                 |
| XVI.  | l'époque de son anéantissement, 165.<br>Situation actuelle des François à la côte-                                                                |
|       | de Malabarg 183                                                                                                                                   |
| XVII. | Situation actuelle des François dans le<br>Bengale, 128                                                                                           |
| XVIII | Situation actuelle des François à la côte                                                                                                         |
| XIX.  | de Coromandel, 193.<br>Situation actuelle des François à l'iste de                                                                                |
| XX.   | France,<br>Il corvient à la cour de Verfailles de for-<br>tifier l'ife de France & Pondichery, s.                                                 |
| XXI.  | elle vent prendre part au commerce des<br>Indes,<br>Les François folidement établis dans l'Inde,<br>fortiront de l'état d'oppression où les tien- |
|       | nent les Anglois, 211:                                                                                                                            |



## LIVRE CINQUIEME.

Commerce du Danemarck, d'Oftende, de la Suede, de la Prusse, de l'Espagne, de la Russie, aux indes orientales. Queftions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes.

| Tope                                    | apec tes littes.                       |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| CH XXI                                  | I. A NCIENNES révolutions du D         | anes   |
| ٠ ١٣٠٠                                  | marck, Page                            | 117.   |
| XXIII.                                  | Le Danemarck entreprend le comm        |        |
| AAIII.                                  |                                        |        |
| 3232117                                 | des Indes,                             | 224    |
| XXIV.                                   | Variations qu'a éprouvé le comm        |        |
| 707717                                  | des Danois aux Indes,                  |        |
| XXV.                                    | Etat du commerce des Danois aux In     |        |
|                                         |                                        | 233.   |
| XXYI.                                   | Etablissement d'une compagnie des l    |        |
|                                         | à Oftende,                             | 238.   |
| XXVII.                                  | Raisons qui ent amené la destructio    | n de   |
|                                         | la compagnie d'Oftende,                | 243-   |
| XXVIII                                  | Idée générale de l'ancien gouverner    | ment . |
|                                         | de Suede .                             | 247    |
| XXIX.                                   | Les Suédois fe livrent au commerce     | des    |
|                                         | Indes. Sur quelle base est étab        | li ce  |
|                                         | commerce?                              | 252    |
| XXX.                                    | Etat actuel de la Suede ,              |        |
| XXXI.                                   |                                        |        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | pagnie pour les Indes. Caractere       |        |
|                                         | Prince, Sort de son établissement,     |        |
| YYYII                                   | Etabliffement des Espagnols aux Pi     |        |
| Trani                                   | pines .                                | 280    |
| YYYIII                                  | Etat actuel des Philippines,           |        |
|                                         |                                        | 285    |
| AAAIT                                   | . Ce que les Philippines pourroient de |        |
| WWWII                                   | dans des mains actives,                | 292    |
| Act Ay.                                 | Notions générales sur la Tartarie,     | 301 :  |

| T 117v    | ABLE DES CHAPITRES.                          |
|-----------|----------------------------------------------|
| XXXVI.    | Démèles des Russes & des Chinois dans -      |
|           | la Tartarie, 309                             |
| XXXVII    | . Les Russes obtiennent la liberté d'envoyer |
| 2222212   | une caravane à la Chine, 311                 |
| TYYVII    | I. Projet de la Russie pour faire le com-    |
| AAAII     | merce des Indes par la Tarvarie inde-        |
|           | pendante, 315                                |
| VVVIV     | Linifons de Russie avec les Indes par la     |
| AAAIA     | mer Caspienne, 316                           |
|           |                                              |
| XL.       | Etat de l'empire de Russe, avec les          |
|           |                                              |
| XLI.      | Liaisons des Européens avec la Chine:        |
|           | Etat de cet empire relativement au           |
|           | commerce, 34+                                |
| XLII.     | Les Européens achetent du thé à la           |
|           | Chine, 354                                   |
| XLIII.    | Les Européens achetent de la porcelaine      |
|           | à la Chine, 358                              |
| XLIV.     | Les Européens achetent des soies à la        |
|           | Chine, 375                                   |
| XLV.      | Les Européens achetent des ouvrages de       |
|           | vernis, & du papier à la Chine, 383          |
| XLVI.     | A quelles sommes s'élevent les achats que    |
|           | les Européens font à la Chine? 395           |
| XLVII.    | Que deviendra le commerce de l'Europe        |
| 21-1      | avec la Chine? 397                           |
| XLVIII.   |                                              |
| 200 1 444 | avec les Indes? 400                          |
| XLIX.     | L'Europe a-t-elle besoin de grands éta-      |
| 25,0126.  | blissements dans les Indes pour y faire      |
|           | le commerce ? 417                            |
| Li        | L'Europe doit-elle rendre libre le com-      |
| L.        | merce des Indes, ou l'exploster par          |
| 100       | des compagnies exclusives? 443               |
| 100       | des compagnies exclusives? 443               |

Fin de la Table des Chapitres.

HISTOIRE.



# HISTOIRE

# PHILOSOPHIQUE

ΕĪ

# POLITIQUE

Des établissements & du commerce des Européens dans les deux Indes.

### LIVRE QUATRIEME.

Voyages, établissements, guerres & commerce des François dans les Indes orientales.

# CHAPITRE PREMIER.

Anciennes révolutions du commerce de France.

LEs anciens Gaulois, presque toujours en guerre les uns avec les autres, n'avoient entr'eux d'autre communication que celle qui peut convenir à des peuples sau-Tome II. 2 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE vages, dont les befoins font toujours très-bornés. Leurs liaifons au dehors étoient encore plus refferrées. Quelques navigateurs de Vannes portoient dans la Grande-Bretagne, de la poterie qu'ils échangeoient contre des chiens, des efclaves, de l'étain & des fourrures. Ceux de ces objets qui ne trouvoient pas d'acheteurs dans la Gaule même, paffoient à Marfeille, où ils étoient payés avec des vins; des étoffes, des épiceries que les négociants de l'Italie ou de la Grece y avoient apportés.

Ce genre de trafic ne s'étendoit pas à tous les Gaulois. On voit dans Céfar que les habitants de la Belgique avoient profcrit chez eux les productions étrangeres, comme capables de corrompre les mœurs: ils pensoient que leur sol étoit affez fertile pour suffire à tous leurs besoins. La police des Celtes & des Aquitains étoit moins rigide. Pour être en état de payer les marchandises que leur offroit la Méditerranée, & dont la passion devenoit tous les jours plus vive, ces peuples se livrerent à un travail dont-ils ne s'étoient pas avifés jufqu'alors : ils ramafferent avec foin les paillettes d'or que plusieurs de leurs rivieres charioient avec leurs fables.

Quoique les Romains n'aimassent ni n'estimatsent le commerce, il devint nécessairement plus considérable dans la Gaule, après qu'ils l'eurent foumise, & en quelque sorte policée. On vit se former des ports de mer à Arles, à Narbonne, à Bordeaux, dans d'autres lieux encore. Il fut construit de toutes parts de grandes & magnifiques voies, dont les débris nous causent encore de l'étonnement. Toutes les rivieres navigables eurent des compagnies de marchands, auxquels on avoit accordé de grands privileges . & qui, sous le nom général de Nantes, étoient les agents, les ressorts d'un mouvement continuel.

Les invalions des Francs & des autres barbares arrêterent cette activité naiffante. Elle ne reprit passmême son cours, lorsque ces brigands se furent aftermis dans leurs conquêtes. A leur sérocité succéda une aveugle passion des richesses, Pour la fatisfaire, on eut recours à tous les genres de vexations. Un bateau qui arrivoit à une ville, devoit payer un droit pour son entrée, un droit pour le falut, un droit pour le pont, un droit pour approcher du bord, un droit d'encrage, un droit pour le liberté de décharger, un droit pour le lieu où il devoit placer

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

se marchandises. Les voitures de terre n'étoient pas traitées plus savorablement. Des commis, répandus par tout, les accabloient de tyrannies intolérables. Ces excès furent poussés au point que quelquesois le prix des effets conduits au marché n'étoit pas suffisant pour payer les frais préliminaires à la vente. Un découragement universel devenoit la suite

nécessaire de pareils défordres.

Bientôt il n'y eut plus d'industrie, de manufactures que dans le cloître. Les moines n'étoient pas alors des hommes corrompus par l'oissveté, par l'intrigue & par la débauche. Des foins utiles rempliffoient tous les instants d'une vie édifiante & retirée. Les plus humbles, les plus robuftes d'entr'eux partageoient avec leurs ferfs les travaux de l'agriculture. Ceux à qui la nature avoit donné ou moins de force, ou plus d'intelligence, requeilloient dans des ateliers les arts fugitifs & abandonnés. Les uns & les autres servoient, dans le silence & la retraite, une patrie dont leurs successeurs n'ont jamais cessé de dévorer la substance, & de troubler la tranquillité.

Dagobert réveilla un peu les esprits au septieme siecle. Aussi-tôt on vit accourir aux soires nouvellement établies, les

Saxons avec l'étain & le plomb de l'Angleterre; les Juifs, avec des bijous & des vases d'argent ou d'or ; les Esclavons, avec tous les métaux du Nord; les Lombards, les Provençaux, les Espagnols. avec les marchandises de leur pays, & & celles qui leur arrivoient d'Afrique, d'Egypte & de Syrie ; les négociants de toutes les provinces du royaume, avec ce que pouvoient fournir leur fol & leur industrie. Malheureusement cette prospérité fut courte ; elle disparut sous les rois fainéants, pour renaître fous Charlemagne.

Ce prince, que l'histoire pourroit placer sans flatterie à côté des plus grands hommes, s'il n'eût pas été quelquefois un vainqueur fanguinaire & un tyran perfécuteur, parut suivre les traces de ces premiers Romains, que les travaux champêtres délassoient des fatigues de la guerre. Il s'occupa du soin de ses vastes domaines, avec une fuite & une intelligence qu'on attendroit à peine du particulier le plus appliqué. Tous les grands de l'état fe livrerent, à son exemple, à l'agriculture & aux arts qui la précedent ou qui la suivent. Des-lors les François curent beaucoup de productions à échanger, & une facilité extrême à les faire circuler

dans l'immense empire qui, alors, recevoit leurs loix.

Une situation si florissante offrit un nouvel attrait au penchant qu'avoient les Normands à la piraterie. Ces barbares, accoutumés à chercher dans le pillage des biens que leur fol ne pouvoit pas leur procurer, sortirent en foule de leur âpre climar, pour amasser du butin. Ils se jeterent sur toutes les côtes, mais plus avidement fur celles de France, qui leur offroient une plus riche proie. Ce qu'ils commirent de ravages, ce qu'ils se permirent de cruautés, ce qu'ils allumerent d'incendies pendant un fiecle entier dans ces fertiles provinces, ne se peut imaginer fans horreur. Durant ce funeste période, on ne fongeoit qu'à éviter l'esclavage ou la mort. Il n'y avoit point de communication entre les peuples, & il n'y avoit point par conséquent de commerce.

Cependant les seigneurs, chargés de l'administration des provinces, s'en étoient infensiblement rendu les maîtres, & avoient réussi à rendre leur autorité héréditaire. Ils n'avoient pas rompu tout lien avec le chef de l'empire; mais, sous le nom modeste de vassaux, ils n'étoient guere moins redoutables à l'état, que les rois voisins de ses frontieres. On les con-

ET POLITIQUE. Liv. IV.

firma dans leurs usurpations, à l'époque mémorable qui fit passer le sceptre de la famille de Charlemagne dans celle des Capet. Dès-lors il n'y eut plus d'assemblée nationale, plus de tribunaux, plus de loix, plus de gouvernement. Dans cette consussion meurtriere, le glaive tenoit lieu de justice; & ceux des ciroyens, qui n'étoient, pas encôre serfs, surent obligés de le devenir, pour acheter la protection d'un ches en état de les défendre.

Il étoit impossible que le commerce prospérat sous les chaînes de l'esclavage, & au milieu des troubles continuels qu'enfantoit la plus cruelle des anarchies. L'industrie ne se plast qu'à l'ombre de la paix: elle craint sur-tout la servitude. Le génie s'éteint lorsqu'il est sans espérance, sans émulation, où il n'y a ni espérance, ni émulation, où il n'y a point de propriété. Rien ne fair mieux l'éloge de la liberté, & ne prouve mieux les droits de l'homme, que l'impossibilité de travailler avec surces pour enrichir des maîtres barbares.

Plusicues rois de France soupçonnerent cette importante vérité; ils travaillerent à donner un frein à ces tyrans subalternes, qui, en ruinant leurs malheureux. 8 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

vassaux, perpétuoient les calamités de la monarchie. Cependant Saint-Louis fut le premier qui fit entrer, dans le fysseme du gouvernement, le commerce, qui, jusqu'alors, n'avoit été que l'ouvrage du hasard & des circonstances. Il lui donna des loix constantes; il dressa lui-même des statuts, qui ont servi de modele à ceux qu'on a faits depuis.

Ces premiers pas conduifirent à de plus grandes opérations. Il exificit depuis bien long-temps une défenfe formelle de transporter hors du royaume aucune de fes denrées. La culture étoit découragée par cette aveugle, prohibition. Le sago monarque abattit des barrieres fitunenfess. Il espéra avec raison que la liberté des exportations feroit rentrer, dans l'état, les trésors que son imprudente expédition.

d'Afie en avoit fait fortir.

Des événements politiques seconderent ces vues salutaires. Jusqu'à Saint-Louis, les rois avoient eu peu de ports sur l'Océan, & aucun sur la Méditerrance, Les côtes septentrionales étoient partagées entre les comtes de Flandre, les ducs de Bourgogne, de Normandie & de Bretagne; le reste avoit subi le joug, Anglois. Les côtes méridionales appartenoient aux comtes de Toulouse, aux rois.

et politique. Liv. IV. 9
de Majorque, d'Aragon & de Caftille. Par cette disposition des choses, les provinces de l'intérieur ne pouvoient que très-difficilement ouvrir une communication libre avec les marchés étrangers : la réunion du comté de Toulouse à la couronne, leva ce puissant obstacle, du moins pour une partie du territoire dont elle

jouissoit.

Philippe, fils de Saint-Louis, pour mettre de plus en plus à profit cette efpece de conquête, voulut attirer à Nîmes, ville de sa dépendance, une partie du commerce fixé à Montpellier, qui appartenoit au roi d'Aragon. Les privileges qu'il accorda, produisirent l'effet qu'il en attendoit; mais on ne tarda pas à s'appercevoir que ce n'étoit pas un si grandbonheur. Les Italiens remplirent la Franced'épiceries, de parfums, de soieries, de toutes les riches étoffes de l'orient. Les arts n'étoient pas affez avancés dans leroyaume . pour donner leurs ouvrages en échange; & les produits de l'agriculture. ne sufficient pas pour payer tant d'objets de luxe. Une confommation si chere n'auroit pu se soutenir qu'avec des métaux 3; & la nation, quoiqu'une des moins pauvres de l'Europe, en avoit fort peu, furtout depuis les croisades.

#### to Histoire Philosophique

Philippe le Bel démêla ces vérités : il réuffit à donner aux travaux champêtres affez d'accroiffement, pour payer les importations étrangeres, en même temps qu'il en diminuoit la quantité, par l'établissement de nouvelles manufactures .. & par le degré de perfection où il porta les anciennes. Sous ce regne, le ministere entreprit, pour la premiere fois, de guider la main de l'artifte, de diriger ses ouvrages, La largeur, la qualité, l'apprêt des draps furent fixés. On défendit la fortie des laines que les nations voifines: venoient acheter pour les mettre en œuvre. C'étoit ce que dans les siecles d'ignorance on pouvoit faire de moins déraisonnable.

Depuis cette époque, le progrès des arts fut proportionne à la décadence de la tyrannie féodale. Cependant le goût des François ne commença à le former que durant leurs expéditions en Italie. Gènes, Venile, Florence leur offrirent mille objets nouveaux qui les éblouirent. L'aufférité que maintenoit Anne de Bretagne, fous les règnes de Charles VIII & de Louis XII, empêcha d'abord les conquérants de fe livrer à l'attrait qu'ils fentoient pour l'imitation. Mais auffi-tôt que François I eut appellé les femmés à

ET POLITIQUE. Liv. IV.

la cour; aussi tot que Catherine de Médicis eut passe les Alpes, les grands affecterent une magnificence inconnue depuis a sondation de la monarchie. La nation entière se laissa curtainer à ce luxe séduifant, & ce sur une nécessité que les ma-

nufactures se perfectionnassent.

Depuis Henri II jusqu'à Henri IV, les guerres civiles, les méprifables querelles de religion, l'ignorance du gouvernement, l'esprit de finance qui commençoit à s'introduire dans le conseil, la barbare & dévorante cupidité des gens d'affaires, à qui la protection donnoit un nouvel effor; toutes ces causes retarderent les progrès de l'industrie, & ne purent la détruire. Elle reparut avec éclat sous le ministere économe de Sully. On la vir presque s'anéantir sous ceux de Richelieus & de Mazarin, livrés tous deux aux traitants; occupés, l'un de sa domination &c. de ses vengeances, l'autre d'intrigues & de brigandages.



#### CAPITRE

Premiers voyages des François aux Indes.

A Ucun roi de France n'avoit pense férieusement aux avantages que pouvoit procurer le commerce des Indes; & l'éclat qu'il donnoit aux autres nations , n'avoit pas réveillé l'émulation des François. Ils confommoient plus de productions orientales que les autres peuples; ils étoient aussi favorablement situés pour les aller chercher à leur fource, & ils se bornoient à payer, à l'activité étrangere, une industrie qu'il ne tenoit qu'à eux de partager. A la vérité, quelques négociants de Rouen avoient hasardé, en 1535, un foible armement; mais Genonville, qui le commandoit, fut accueilli au cap de Bonne-Espérance par de violentes tempêtes, qui le jeterent sur des côtes inconnues, d'où il eut bien de la peine à regagner l'Europe.

En 1601, une société, formée en Bretagne, expédia deux navires, pour prendre part, s'il étoit possible, aux richesses de l'orient, que les Portugais, les Anglois & les Hollandois fe disputoient. Pyrard, qui les commandoit, arriva aux Maldives, & ne revit sa patrie qu'après dix ans d'une navigation malheureuse.

Une nouveile compaguie, dont Girardie Flamand étoit le chef, fit partir de Normandie, en 1616 & en 1619, quelques vailfeaux pour l'ille de Java. Ils en revinrent avec des cargaifons fuffisantes pour dédommager les intéresses, mais trop foibles pour les encourager à de nouvelles entreprises.

Le capitaine Reginon, voyant cet octroi inufile expiré en 1633, engagea deux ans après plusieurs négociants de. Dieppe à entrer dans une carriere, qui pouvoit donner de grandes richesses à quiconque sauroit la parcourir avec intelligence. La fortune trabit les efforts des nouveaux aventuriers. L'unique fruit de. ces expéditions répétées sut une haute, opinion de l'îsle de Madagascar, découverte en 1506 par les Portugais.

L'idée avantageuse qu'on en avoit prise, donna naissance en 1642 à une compagnie qui devoit y former un grand établissement, pour assurer à ses vaisseaux. la facilité d'aller plus Join.

#### . .

#### CHAPITRE III.

Établissement des François à Madagascar: Description de cette isse.

LORSQU'ON eut parcouru cette ifle, on trouva qu'elle étoit située le long descôtes orientales de l'Afrique; qu'elle avoit trois cents trente-fix lieues de long, cent: vingt dans sa plus grande largeur, & environ huir cents de circonférence. Par quelque vent qu'un navigateur y aborde , il n'apperçoit que des fables triftes & tout-à-fait stériles. Mais à mesure qu'il s'éloigne du rivage, il trouve un fol tantôt noir, tantôt rougeatre, communément affez fertile, & par-tout arrosé par ungrand nombre de rivieres. La nature y est toujours en végétation, & produit, fans beaucoup de travail, du riz, despatates, des bananes, des ananas, de l'indigo, du chanvre, du coton, de la foie, du fucre, des palmiers, des cocoriers, des orangers, des arbres gommiers, des bois propres à la conftructions & à tous les arts. Les pâturages fonts excellents; on y voit paître des bœufss ET FOLITIQUE. Liv. IV. 15 de la plus grande espece, & des bètesà laine entièrement semblables à celles de Barbarie.

L'isle de Madagascar est parragée enun grand nombre de provinces. Chacunea un chef nommé dian, mot qui répond à celui de seigneur : des esclaves & destroupeaux; c'est tout ce qu'il a pour soutenir la dignité de son rang. Sa place est héréditaire; mais s'il meurt sans postérité, elle appartient de droit au plus ancien de ses délégués. Quelques-uns de ces magistrats qu'il choisit lui même, forment son conseil, pendant que le plusgrand nombre va maintenir la tranquillité dans les villages, & y rendre la justice.. Il ne peut entreprendre la guerre que de leur aveu , ni la foutenir qu'avec les contributions & les efforts volontaires de ses peuples.

Telle est la forme du gouvernement établie généralement dans l'isse : on nesen est écarté que dans la province d'Anossi, où les Arabes s'établirent il y a plufieurs siecles. Quoique peu nombreux, ilss'y rendirent bientôt les plus forts, &c partagerent le pays en vingt deux districts, dont chacun eut un maitre de leurnation, qu'on nomma boandrian ou descendant d'Abraham. Ces especes de sou-

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE verains se font perpétuellement la guerre 5 mais ils ne manquent jamais de se réunir contre les autres princes de Madagascar. auxquels la qualité d'étrangers & d'usurpateurs les rend extrêmement odieux. C'est la partie de l'isse où il y a moins de mœurs, d'activité, d'industrie & de bravoure, parce que c'est la seule où il n'y a-

point de liberté.

Des François établis au fort Dauphin. dans le pays d'Anossi , ont découvert depuis peu, dans leurs courses, une nouvelle espece d'hommes, appellés kimos, dont les plus grands n'ont pas quatre pieds. Ils forment une quarantaine de villages dans l'intérieur des terres, au nord-ouest de l'isle. On les dit plus méchants, & ce qui paroît bien extraordinaire, moins poltrons que tous leurs voisins. Ils ne sortent pas de leurs montagnes, & ne permettent à personne d'y pénétrer.

Les autres habitants de Madagascar. font grands, agiles, d'une contenance. fiere. Ils cachent, fous un air riant, un grand dessein ou une passion forte avecautant d'art que les fourbes des nations civilifées. Leurs loix, dont ils ignorents eux-mêmes l'origine, s'observent avecbeaucoup d'uniformité. Les vieillards ET POLITIQUE. Liv. IV. 17 chargés de les maintenir, ne reçoivent jamais aucun honoraire pour le procès d'un criminel, & croient affez gagner en délivrant leur pays d'un malfaiteur. Dans les caufes civiles, on leur amene un nombre d'animaux proportionné à l'im-

portance des affaires.

Le délit qui arme le plus fouvent la justice, c'est le vol. Malgré l'usage où l'on est de percer la main à ceux qui en font convaincus, la passion pour le brigandage est universelle. Les citoyens inquiets pour leurs propriétés, vivent dans une continuelle méfiance les uns des autres. Pour se rassurer mutuellement, autant qu'il est possible, ils scellent leurs engagements par les serments les plus solemnels. L'habitude de ces formalités est si-bien établie, qu'ils les observent lors même qu'ils traitent avec les Européens, Dans ces occasions importantes, celui qui représente la nation, met dans un vase rempli d'eau-de-vie, de l'or, de l'argent, une pierre à fusil, de la poudre à canon, s'il se peut, de la poussière du tombeau de ses ancêtres , souvent même du fang, qu'à la maniere des anciens Scythes, les contractants font fortir de leurs bras par une incision. Durant ces préparatifs, les armes sont posées à terre en 18 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

forme de croix. Bientôt après, les deux parties intéreffées les ramaffent, & en tiennent la pointe dans la coupe, en remuant fans ceffe ce qu'elle contient, jufqu'à ce que les engagements aient été contractés. Alors les négociateurs, les témoins, les spectateurs, tout le monde boit dans le vase, jusqu'à ce qu'il ait été vuide. On s'embruse, & l'on se retire.

Des principes religieux n'arrêtent pas les infidélités des habitants de Madagafcar. Quoiqu'ils admettent confusément la doctrine si répandue des deux principes, ils n'ont point de culte. Cette indifférence n'empêche pas qu'ils ne soient livrés à des supersitions de tous les genres. Dans leurs idées grossieres d'astrologie, ils ne voient rien, ils n'imaginent rien à quoi ils n'attachent quelque liaison avec l'aventr.

Le plus dangereux de leurs préjugés eft, fans doute, celui qui a établi la diftinction des jours heureux & malheureux. On fait inhumainement mourir tous les enfants nés fous des auspices funcifes. C'est un principe de destruction qui, joint à beaucoup d'autres, empêche le pays de fe peupler.

Ceux qui ne font pas la victime de cette cruelle superstition, sont la plupart cir-

concis à deux ans, ou à vingt-quatre lunes, selon leur maniere de s'expirmer. On donne à la cérémonie le plus d'éclat qu'il est possible. Pendant qu'on fait l'amputation, un des parents de l'ensant tient une coupe sous le couteau sacré du prêtre ou de l'ombiasse; l'oncle le plus distingué avale la partie du prépuce qui a été coupée. Le reste de la famille & des assistants trempe le doigt dans le sang, & le goûte. Des festins, des danses, des plaisirs de tous les genres terminent enfin ces singuliers mysteres.

Parvenu à l'âge viril, fans avoir reçu aucune éducation, l'habitant de Madagafcar se marie. L'homme du peuple, l'esclave même, prend autant de semmes qu'il veut, ou qu'il en peut trouver. Les gens au dessus du commun n'ont qu'une épouse légitime; mais ils se dédommagent avec des concubines des ennuis de l'uniformité. Les unes & les autres rompent, quand Bon leur semble, un nœud qu'ils trouvent mal afforti; & les deux sexes ont alors un droit égal de former de nouveaux liens, ou de rester libres.

C'est par une vie oisive & corrompue que l'habitant de Madagascar arrive à la fin de sa carrière. Elle est rarement trèslongue. Un climat mal-sain, de mauvais

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE aliments, une débauche continuelle, le défaut de secours, d'autres causes encore la précipitent ordinairement. Un homme est-il mort, des cris de douleur, exprimés par des chants continuels & monotones, en avertissent tout le voisinage. Les parents s'affemblent. Ils fe livrent aux profusions des festins, tandis que le plus affectionné des esclaves est occupé à demander à celui qui a cessé d'être, quelles raisons l'ont déterminé à se séparer de ce qu'il avoit de plus cher. Au bout de huit jours le cadavre est enterré avec ses bijous les plus précieux. Cependant il n'est pas oublié. Le respect pour les ancêtres est incroyable dans ces régions barbares. Il est ordinaire de voir des hommes de tous les âges aller pleurer fur le tombeau de leurs peres, & leur demander des conseils dans les actions les plus intéressantes de leur vie.

Le riz, qui malgré la plus mauvaise des cultures se multiplie au contuple, est la nourriture ordinaire des habitants de Madagascar. Ils ont pour boisson une espece d'hydromel, & du vin de sucre & de banane. Leur habit le plus somptueux est un pagne sur leurs épaules, & un autre au milieu du corps.

Madagascar avoit été visité par les Por-

ET POLITIQUE. Liv. IV. tugais, les Hollandois & les Anglois, qui, n'y trouvant aucun des objets qui les attiroient dans l'orient, l'avoient dédaigné. Les François qui ne paroissoient pas avoir de but bien arrêté, employerent, à le conquérir, les fonds qu'ils avoient faits pour étendre leur commerce. Quelque or qu'ils trouverent répandu dans un coin de l'isle. leur fit présumer qu'il devoit y avoir des mines. Leur avidité les empêcha de foupconner que ce métal qui diminuoit tous les jours fensiblement, avoit été porté par les Arabes; & ils furent punis de leur aveuglement par la perte entiere de leurs capitaux. A l'expiration de leur octroi, il ne leur restoit que quelques habitations situées en cinq ou six endroits de la côte, construites de planches, couvertes de feuilles, entourées de pieux, & honorées du nom imposant de fort, parce qu'on y voyoit quelques mauvais canons. Leurs défenseurs étoient réduits à une centaine de brigands, qui, par leur cruauté, ajoutoient tous les jours à la haine qu'on avoit conçue contre leur nation. Quelques petits districts abandonnés par les naturels du pays, quelques cantons plus étendus, d'où la force arrachoit un tribut en denrées, formoient toutes leurs conquêtes.

#### 22 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Le maréchal de la Meilleraie s'empara de ces débris, & conçut le dessein de relever, pour son utilité particuliere, une entreprise si mal conduite. Il y réussit si peu, que sa propriété ne sut vendue que vingt mille francs; & c'étoit tout ce

qu'elle pouvoit valoir.

Enfin, Colbert présenta, en 1664, à Louis XIV le plan d'une compagnie des Indes. La France avoit alors une agriculture si florissante & une industrie si animée, qu'il sembloit que cette branche de commerce lui fût inutile. Son ministre pensa autrement. Il prévit que les nations d'Europe établiroient, à son exemple, des manufactures de toute espece . & qu'elles auroient, de plus que la France, leurs liaifons avec l'orient. Cette vue fut trouvée profonde, & l'on créa une compagnie des Indes, avec tous les privileges dont jouissoit celle de Hollande. On alla même plus loin. Colbert considérant qu'il y a naturellement pour les grandes entreprises de commerce une confiance dans les républiques, qui ne se trouve pas , dans les monarchies, eut recours à tous les expédients propres à la faire naître.

Le privilege exclusif fut accordé pour cinquante ans, afin que la compagnie sût enhardie à former de grands établissements dont elle auroit le temps de recueillir le fruit.

Tous les étrangers qui y prendroient un intérêt de vingt mille livres devenoient régnicoles, sans avoir besoin de se faire naturaliser.

Au même prix, les officiers, à quelques corps qu'ils fussent attachés, étoient dispensés de résidence, sans rien perdre des droits & des gages de leurs places.

Ce qui devoit servir à la construction, à l'armement, à l'avitaillement des vaisfeaux, étoit déchargé de tous les droits d'entrée & de fortie, ainsi que des droits de l'amirauré.

L'état s'obligeoit à payer cinquante francs par tonneau des marchandises qu'on porteroit de France aux Indes, & foixante-quinze livres pour chaque tonneau qu'on en rapporteroit.

On s'engageoit à foutenir les établissements de la compagnie par la force des armes, à escorter ses envois & ses retours, par des escadres aussi nombreuses que les

circonftances l'exigeroient.

La passion dominante de la nation sut intéressée à cet établissement. On promit des honneurs & des titres héréditaires à sous ceux qui se distingueroient au service de la compagnie.

### 24 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Comme le commerce ne faisoit que de naître en France, & qu'il étoit hors d'état de fournir les quinze millions qui devoient former le fonds de la nouvelle société, le ninistere s'engagea à en prêter jusqu'à trois. Les grands, les magistrats, les citoyens de tous les ordres furent invités à prendre part au reste. La nation, jalousé de plaire à son prince qui ne l'avoit pas encore écrasée du poids de sa fausse grandeur, s'y porta avec un empressement extrême.

L'obstination de s'établir à Madagascar fit perdre le fruit de la premiere expédition. Il failut ensia renoncer à cette ise, dont le peuple sauvage & indomptable ne s'accommodoir ni des marchandises, ni du culte, ni des mœurs de l'Europe.

A cette époque, les vaisseaux de la compagnie prirent directement la route des Indes. Par les intrigues de Marcara, né à Ispahan, mais attaché au service de France, on obtint la liberté d'établir des comptoirs sur diverses côtes de la pénin-fule. On tenta même d'avoir part au commerce du Japon. Colbert offrit de n'y envoyer que des protestants; mais les artifices des Hollandois firent resuser aux François l'entrée de cet empire, comme ils l'avoient fait resuser aux Anglois.

CHAPITRE IV.

# CHAPITRE IV.

Les François font de Surate le centre de leur commerce. Idée de cette ville célebre, & du Guzurate où elle est située.

SURATE avoit été choisse pour être le centre de toutes les affaires que la compagnie devoit faire dans l'Inde. C'étoit de cette ville principale du Guzurate que devoient partir les ordres pour les établissements subalternes: c'étoit là que devoient se réunir les dissèrentes marchandises qu'on expédieroit pour l'Europe.

Le Guzurate forme une presqu'isse entre l'Indus & le Malabar. Il a environ cent foixante milles de long, & une largeur à peu près égale. Les montagnes de Marva le séparent du royaume d'Agra. Les pluies y sont continuelles, depuis juin jusqu'en septembre; le reste de l'année, le ciel est series, qu'on y apperçoit rarement un nuage. Heurcusement les ardeurs du so-leil sont tempérées par une rosée biensaisante, qui rafraschit l'air & humeche la terre. La richesse d'un sol abondant en Tome II.

26 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE bled, en riz, en fucre, en coton, en troupeaux, en gibier, en fruits de toute espece, qui se succedent sans interruption, jointe à plusieurs manufactures importantes, suffisoit au bonheur des habitants, lorsque des étrangers leur porterent, au commencement du huitieme siecle, de nouvelles branches d'industrie.

Des Perfans perfécutés dans leurs opinions, par les Sarrasins leurs vainqueurs, se réfugierent dans l'isse d'Ormus d'où . quelque temps après, ils firent voile pour l'Inde, & prirent terre à Diu. Ils ne s'arrêterent que dix - neuf ans dans cet asyle, & se rembarquerent. Les vents les pousserent sur une plage riante, entre Daman & Baçaim. Le prince qui donnoit des loix à cette contrée, ne consentir à les admettre parmi ses sujets, qu'à condition qu'ils dévoileroient les mysteres de leur crovance, qu'ils quitteroient leurs armes, qu'ils parleroient Indien, qu'ils ferojent paroître leurs femmes en public, fans voile, & qu'ils célébreroient leurs mariages à l'entrée de la nuit, selon l'usage du pays : comme ces stipulations n'avoient rien de contraire à leurs idées religieuses, les réfugiés les accepterent. On leur donna un terrein où ils bâtirent une ville, d'où ils ne tarderent pas à

ET POLITIQUE. Liv. IV. 27 le répandre dans l'intérieur des terres.

L'habitude du travail, contractée & perpétuée par une heureuse nécessité, fit prospérer entre leurs mains les terres & les manufactures de l'état. Affez sages pour ne se mêler ni du gouvernement, ni de la guerre, ils jouirent d'une paix profonde au milieu des révolutions. Cette circonfpection & leur aifance multiplierent leur nombre. Ils formerent toujours, fous le nom de Parsis, un peuple séparé, par l'attention qu'ils eurent de ne point s'allier aux Indiens, & par l'attachement aux principes qui les avoient fait proferire. Ce sont ceux de Zoroastre, mais un peu altérés par le temps, par l'ignorance & par l'avidité des prêtres.

La prospérité de Guzurate, qui étoir en partie l'ouvrage des Persans résugiés, excita l'ambition de deux puissances redoutables. Tandis que les Portugais le pressonat du côté de la mer par les ravages qu'ils saisoient, par les victoires qu'ils remportoient, par la conquête de Diu, regardé avec raison comme le boulevard du royaume; les Mogols, déjà maîtres du nord de l'Inde, & qui brûsoient d'avancer vers les contrées méridionales où étoient le commerce & les richesses, le menacoient dans le continent.

### 28 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Badur, Patane de nation, qui gouvernoit alors le Guzurate, sentit l'impossibilité de résifter à la fois à deux ennemis si
acharnés. Il crut avoir moins à craindre
d'un peuple dont les forces étoient séparées de ses états par des mers immenses,
que d'une nation puissamment établie
aux frontieres de ses provinces. Cette
considération le réconcilia avec les Portugais. Les facrisses qu'il leur sit les déterminerent même à joindre leurs troupes
aux siennes contre Akebar, dont ils ne
redoutoient guere moins que lui l'activité
& le courage.

Cette alliance déconcerta des hommes qui avoient compté n'avoir affaire qu'à des Indiens. Ils ne pouvoient se résoudre à combattre des Européens qui passoient pour invincibles. Les naturels du pays, encore pleins de l'effroi que ces conquérants leur avoient causé, les peignoient aux foldats Mogols comme des hommes descendus du ciel ou sortis des eaux. d'une espece infiniment supérieure aux Affatiques, en valeur, en génie & en connoissances. Déjà l'armée saisse de frayeur pressoit ses généraux de la ramener à Delhi, lorfqu'Akebar, convaincu qu'un prince qui entreprend une grande conquête doit lui-même commander ses

ET POLITIQUE. Liv. IV. troupes, vole à son camp. Il ne craint pas d'affurer ses troupes qu'elles battront un peuple amolli par le luxe, les richesses, les délices, les chaleurs des Indes ; & que la gloire de purger l'Asie de cette poignée de brigands leur est réservée. L'armée rassurée applaudit à l'empereur, & marche avec confiance. La bataille s'engage; les Portugais, mal fecondés par leurs alliés, sont enveloppés & taillés en pieces. Badur s'enfuit & disparoît pour toujours. Toutes les villes du Guzurate s'empressent d'ouvrir leurs portes au vainqueur. Ce beau royaume devient, en 1565, une province du vaste empire, qui doit bientôt envahir tout l'Indostan.

Le gouvernement Mogol, qui étoit alors dans sa force, sit jouir le Guzurate de plus de tranquillité qu'il n'en avoit eu. Les manusactures se multiplierent à Cambaie, à Amadabad, à Broitschia, dans plusseurs autres villes. Il s'en établit dans celles qui n'avoient pas connu cette industrie. Les campagnes étendirent leurs productions & leur culture. Bientôt la partie du Malabar qui en est voisse, fatiguée depuis long-temps par les vexations des Portugais, y porta se fabriques de toiles. On y vit arriver aussi les mar-

30 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE chandifes des bords de l'Indus, qu'il étoit difficile de déboucher par le haut du fleuve, à cause de sa rapidité, & par le bas, parce que ses eaux se déchargeant dans la mer par un très-grand nombre d'embouchures, se perdent, pour ainsi dire, dans les sables.

Toutes ces richesses se réunissoient à Surate, bâti fur la riviere de Tapti, à quelques milles de l'Océan. Cette ville dut cet avantage à un fort qui faisoit la sûreté des marchands, & à son port, le meilleur de la côte, sans être excellent. Les Mogols, dont c'étoit alors la feule place maritime, y prenoient tout ce qui servoit à leur luxe, ou à leur volupté; & les Européens qui n'avoient encore aucun des grands établiffements qu'ils ont formés depuis dans le Bengale & au Coromandel, y achetoient la plupart des marchandises des Indes. Elles s'y trouvoient toutes réunies par l'attention qu'avoit eu-Surate de se procurer une marine supérieure à celle de ses voisins.

Ses vaisseaux qui duroient des siecles entiers, étoient la plupart de mille ou douze cents tonneaux. Ils étoient construits d'un bois très-dur qu'on appelle tecke. Loin de laucer les navires à l'eau j'

ET POLITIQUE. Liv. IV. par des apprêts coûteux & des machines compliquées, on introduisoit dans le chantier la marée qui les enlevoit. Les cordages, faits d'écorce de cocotiers, étoient plus rudes, moins maniables que les nôtres; mais ils avoient autant ou plus de folidité. Si leurs voiles de toiles de coton n'étoient ni si fortes, ni si durables que celles de chanvre, elles étoient plus pliantes & moins sujettes à se fendre. Au lieu de poix, ils employoient la gomme d'un arbre nommé damar, qui valoit peut-être mieux. La capacité de leurs officiers, quoique médiocre, étoit suffifante pour les mers, pour les faisons où ils naviguojent. A l'égard de leurs matelots appellés lascars, les Européens les ont trouvés bons pour leurs voyages d'Inde en Inde. On s'en est même quelquefois servi avec succès pour ramener dans nos parages orageux, des vaisseaux qui avoient perdu leurs équipages.

Tant de moyens réunis avoient attiré à Surate une infinité de Mogols, d'Indiens, de Perfans, d'Arabes, d'Arméniens, de Juifs & d'Européens. Nous foupçonnions à peine que le commerce pût avoir des principes, & ils étoient connus, pratiqués dans cette partie de l'Afie. On y trouvoir de l'argent à bas prix, & des

42 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Îettres de change, pour tous les marchés des Indes. Les affurances pour les navigations les plus éloignées y étoient d'une reflource très-ustée. Il régnoit tant de bonne foi, que les facs, étiquetés & cachetés par les banquiers, circuloient des années entieres sans être ni comptés, ni pesés. Les fortunes étoient proportionnées à cette facilité de s'enrichir par l'industrie. Celles de cinq à six millions n'étoient pas rares, & il y en avoit de plus considérables.

Elles étoient la plupart entre les mains des banians. Ces négociants étoient renommés pour leur franchife. Quelques moments leur fuffifoient pour terminer les affaires les plus importantes. Ils confervoient, dans les difcuffions les plus compliquées, une égalité & une politeffe dont nous nous formerions difficilement

l'idée,

Leurs enfants qui affissiont à tous les marchés, se formoient de bonne heure à ces mœurs paisibles. A peine avoient-ils une lueur de raison, qu'ils étoient initiés, dans tous les mysteres du commerce. Il étoit ordinaire d'en voir de dix ou douze ans en état de remplacer leurs peres. Quel contraste, quelle distance de cette éducation, à celle que nos enfants re-

coivent; & cependant, quelle différence entre les lumieres des Indiens, & les pro-

grès de nos connoissances!

Les banians qui avoient quelques efclaves Abyssins, ce qui étoit rare chez des hommes si doux, les traitoient avec une humanité qui doit nous paroître bien finguliere. Ils les élevoient comme s'ils euffent été de leur famille, les formoient aux affaires, leur avançoient des fonds, ne les laissoient pas seulement jouir des bénéfices; ils leur permettoient même d'en disposer en faveur de leurs descendants, lorsqu'ils en avoient.

La dépense des banians ne répondoit pas à leur fortune. Réduits par principe de religion à se priver de viandes & de liqueurs spiritueuses, ils ne vivoient que de fruits & de quelques ragoûts simples. On ne les voyoit s'écarter de cette économie que pour l'établissement de leurs enfants. Dans cette occasion unique, tout étoit prodigué pour le festin, pour la mufique, la danse, les feux d'artifice. Leur ambition étoit de pouvoir se vanter de la dépense que leur avoient coûté ces noces. Elle montoit quelquefois à cent mille: écus.

Leurs femmes mêmes avoient du gout pour ces mœurs simples. Leur uni-

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE que gloire étoit de plaire à leurs époux. Peut-être la grande vénération qu'elles avoient pour le lien conjugal, venoit-elléde l'usage où l'on étoit de les engagerdès l'âge le plus tendre. Ce sentiment étoit à leurs yeux le point le plus facré de leur religion. Jamais elles ne se permettoient le plus court entretien avec des. étrangers. Moins de réserve n'auroit pas fussi à des maris qui ne pouvoient revenir de leur étonnement, quand on leur parloit de la familiarité qui régnois en Europeentre les deux fexes. Ceux qui leur affuroient que des manieres si libres n'avoient aucune influence fur la conduite, ne les persuadoient pas. Ils répondoient, en sccouant la tête, par un de leurs proverbes, qui signifie que si l'on approche le beurre trop près du feu, il est bien difficile de l'empêcher de fondre.

A l'exception des Mogols qui possédoient toutes les charges du gouvernement, qui dépensoient beaucoup pour leurs écuries, peur leurs bains, pour leur serrail, & qui, pour oublier les violences du despotissime sous lequel ils vivent, outroient tous les genres de volupté; l'économie des banians étoit devenue celle des autres négociants de Surate, autant que la différence de religion le

POLITIQUE. L'w. IV. 35 permettoit. Leur plus grande dépense étoit l'embellissement de leurs maisons.

Elles étoient conftruites de la maniere la plus convenable à la chaleur du climat. De très belles boiferies couvroient les murs extérieurs; & les murs intérieurs, ainfi que les plafonds, étoient incruftés de porcelaine. Les fenêtres recevoient le jour par des carreaux d'écaille ou de nacre qui tempéroient l'éclat du foleil, fans en trop affoiblir la lumiere. Entre les appartements, dont la diffribution & l'ameublement étoient agréablement affortis aux ufages du pays, l'on diffinguoir la piece où jailliffoit dans un baffin de marbre une fontaine, dont la fraîcheur & le murmure invitoient à un doux fommeil.

Dans le temps de leur repos, le plus grand plaifir, le plaifir le plus ordinaire des habitants de Surate, étoit de s'étendre fur un fopha, où des hommes d'une dextérité finguliere les pétrisfoient, pour ainsi dire, comme on pétrit la pâte. Le besoin de faciliter la circulation des fluides, fouvent ralentie par la trop grandec chaleur, avoit donné l'idée de cette opération, fource féconde d'une infinité de fenfations délicieuses. On éprouvoit une tendre langueur, qui alloit quelquesois jusqu'à l'évanouissement. Cet asage étoit,

36 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE dit on, paifé de la Chine aux Indes; & quelques épigrammes de Martial, quelques déclamations de Séneque paroiffent indiquer qu'il n'étoit pas inconnu aux Romains, dans le temps où ils raffinoient fur tous les plaifirs, comme les tyrans qui mirent aux fers ces maîtres du monde, raffinerent dans la fuite fur tous les suppolices.

Il y avoit à Surate un autre genre de délices que notre mollesse lui eût peutêtre encore plus envié : c'étoient ses danfeuses ou balladieres, nom que les Européens leur ont toujours donné d'après les

Portugais.

Elles sont réunies en troupes dans des séminaires de voluptés. Les sociétés de cette espece les mieux composées sont consacrées aux pagodes riches & stéquentées. Leur destination est de danser dans les temples aux grandes solemnités, & de servir aux plaisirs des brames. Ces prêtres qui n'ont pas fait le vœu, artiscieux & imposteur de renoncer à tout, pour mieux jouir de tout, aiment mieux avoir des semmes qui leur appartiennent que de corrompre à la sois le célibat & le mariage, lls n'attentent pas aux droits d'autrui par l'adultere; mais ils sont jaloux des danseuses, dont ils partagent &

le culte & les vœux avec leurs dieux. jusqu'à ne permettre jamais, sans répugnance, qu'elles aillent amuser les rois

& les grands.

On ignore comment cette institution finguliere s'est formée. Il est vraisemblable qu'un brame qui avoit sa concubine ou sa femme, s'associa d'abord avec un autre brame, qui avoit aussi sa concubine ou sa femme ; mais qu'à la longue le mêlange d'un grand nombre de brames & de femmes occasiona tant d'infidélités, que les femmes devinrent communes entre tous ces prêtres. Réunissez dans un seul cloître, des célibataires des deux fexes, & vous ne tarderez pas à voir naître la communauté des hommes & des femmes.

Il est vraisemblable qu'au moyen de cette communauté d'hommes & de femmes, la jalousie s'éteignit, & que les femmes virent sans peine le nombre de leurs femblables se multiplier, & les hommes, le nombre de brames s'accroître. C'étoit moins une rivalité qu'une conquête nouvelle.

Il est vraisemblable que pour pallier aux peuples le scandale d'une vie si licencieuse, toutes ces femmes furent confacrées au service des autels. Il ne l'est pas moins que les peuples se prêterent d'autant plus

38 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE volontiers à cette espece de superstition; qu'elle rensermoit dans une seule enceinte les desirs estrénés d'une troupe de moines, & mettoit ainsi leurs semmes & leurs filles à l'abri de la séduction.

Il est vraisemblable qu'en attachant un caractere facré à ces especes de courtifanes, les parents virent fans répugnance leurs plus belles filles, entraînées par cette vocation, quitter la maison paternelle, pour entrer dans ce féminaire, d'où les femmes surannées pouvoient retourner fans honte dans la fociété : car il n'y a aucua crime que l'intervention des dieux ne confacre, aucune vertu qu'elle n'avilisse. La notion d'un être abfolu est entre les mains des prêtres, qui en abusent, une destruction de toute morale. Une chose ne plaît pas aux dieux, parce qu'elle est bonne; mais elle est bonne, parce qu'elle plaît aux dieux.

Il ne restoit plus aux brames qu'un pas à faire, pour porter l'institut à sa derniere perfection: c'étoit de persuader aux peuples qu'il étoit agréable aux dieux, honnête & faint, d'épouser une balladiere de présèrence à tout autre semme, & de faire fossitiere, comme une grace-spéciale, le reste de leurs débauches.

Il est des troupes moins choisies dans. les grandes villes, pour l'amusement de tous les gens riches. Les Maures & les Gentils peuvent également se procurer-le spectacle de ces danseuses, dans leurs maisons de campagne ou dans leurs affemblées publiques. Il y a même de ces troupes ambulantes, conduites par de vieilles femmes, qui, d'éleves de ces fortes de séminaires, en deviennent à la fin les directrices.

Par un contraste bizarre, & dont l'esset est toujours choquant, ces belles fillestraînent à leur suite un musicien dissonné. d'un âge avancé, dont l'emploi est de battre la mesure avec un instrument de cuivre, que nous avons depuis peu emprunté des Turcs pour ajouter à notre musique militaire, & qui aux Indes senomme tam. Celui qui le tient, répete continuellement ce mor, avec une telle vivacité, qu'il arrive par degrés à des convulsions affreuses, tandis que les balladieres, échaussées, fant des sont elles sont passures, faissens deurs dont elles sont passures, faissens de les sont passures de les sont les sont passures de les sont les sont passures de les sont les sont les sont passures de les sont les

Les danses sont presque toutes des pantomimes d'amour : le plan, le dessein, les attitudes, les mesures, les sons, & les cadences de ces ballets, tout respire 40 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE cette passion, & en exprime les voluptés & les fureurs.

Tout conspire au prodigieux succès de ces semmes voluptueuses; l'art & la richesse de leur parure, l'adresse qu'elles ont à façonner leur beauté. Leurs longs cheveux noirs, épars sur leurs épaules ou relevés en tresses, sont chargés de diamants, & parsemés de sleurs. Des pierres précieuses enrichissent leurs colliers & leurs bracelets. Les bijous mêmes attachés à leurs narines, cette parure qui choque au premier coup-d'œil, est d'un agrément qui plait & releve tous les autres ornements, par le charme de la symmétrie, & d'un esset inexplicable, mais sensible avec le temus.

Rien n'égale fur-tout leur attention à conferver leur fein, comme un des tréfors les plus précieux de leur beauté. Pour l'empêcher de grossir ou de se déformer, elles l'enferment dans deux étuis d'un bois très-léger, joints ensemble & bouclés par derriere. Ces étuis sont si polis & si souples, qu'ils se prêtent à tous les mouvements du corps, sans applatir, sans ossensser les tissue de la peau. Le dehors de ces étuis est revêtu d'une seuille d'or parsemée de brillants. C'est là, sans contredit, la ga-

La plupart de ces danseuses croient ajouter à l'éclat de leur teint, à l'impression de leurs regards, en sormant autour de leur yeux un cercle noir, qu'elles tracent avec une aiguille de tête teinte d'une poudre d'antimoine. Cette beauté d'emprunt, relevée par tous les poëtes Orientaux, après avoir paru bizarre aux Européens, qui n'y étoient pas accoutumés, a fini par leur être agréable.

Cet art de plaire est toute la vie, toute l'occupation, tout le bonheur des balladieres. On résiste difficilement à leur séduction. Elles obtiennent même la préférence sur ces belles Cachemiriennes, qui remplissent les serrails de l'Indostan, comme les Géorgiennes & les Circassennes peuplent ceux d'Ispahan & de Constantinople. La modestie, ou plutôt la réserve naturelle à de superbes esclaves séquestrées de la société des hommes, ne peut balancer les prestiges de ces courtissnes exercées.

Nulle part elles n'étoient à la mode

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE comme à Surate, la ville la plus riche, la plus peuplée de l'Inde. Elle commença à décheoir en 1664. Le fameux Sevagi la faccagea, & en emporta vingt-cing à trente millions. Le pillage eût été infiniment plus confidérable, si les Anglois & les Hollandois n'avoient échappé au malheur public , par l'attention qu'ils avoient eu de fortifier leurs comptoirs ; & si le château où l'on avoit retiré tout ce qu'on avoit de plus précieux, n'eût été hors d'insulte. Cette perte inspira des précautions. On entoura la ville de murs. pour prévenir un pareil désastre. Il étoit réparé, lorsque les Anglois arrêterent, en 1686, par une coupable & honteuse avidité, tons les bâtiments que Surate

réduit à ses richesses naturelles.

D'autres pirates ont depuis infesté ses parages, & troublé à diverses reprises ses expéditions. Ses caravanes mêmes qui transportoient les marchandises à Agra, à Delhi, dans tout l'empire, n'ont pas été toujours respectées par les sujets des rajas indépendants, qu'on trouye sur dif

expédioit pour différentes mers. Ce brigandage, qui dura trois ans, détourna de ce fameux entrepôt la plupart des branches de commerce qui ne lui appartenoient pas en propre. Il fut prefuue ET POLITIQUE. Liv. IV.

férentes routes. On avoit imaginé autrefois un moyen fingulier pour la sûreté de ces caravanes : c'étoit de les mettre fous la protection d'une femme ou d'un enfant d'une race facrée, chez les peuples qu'on avoit à craindre. Lorsque ces brigands. approchoient pour piller, le gardien menacoit de se donner la mort, s'ils persiftoient dans leur résolution; & si l'on ne cédoit pas à ses remontrances, il se la donnoit effectivement. Les hommes irréligieux, que le respect pour un sang révéré de leur nation n'avoit pas arrêtés, étoient excommuniés, dégradés, exclus de leur caste. La crainte de ces peines rigoureuses enchaînoit quelquesois l'avarice; mais, depuis que tout est en combustion dans l'Indostan, aucune considération n'y peut éteindre la foif de l'or.

Malgré ces malheurs, Surate est encore une ville de grand commerce. Tout le Guzurate verse dans ses magasins leproduit de seinnombrables manusactures. Une grande partie est transportéedans l'intérieur des terres; le reste passe, par le moyen d'une navigation suivie, dans toutes les parties du globe. Les marchandises les plus connues, sont les douttis, grosse toile écrue qui se consomme en Perse, en Arabie, en Abyssis44 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE nie, fur la côte orientale de l'Afrique, & les toiles bleues qui ont la même dectination, & que les Anglois & les Hollandois placent utilement dans leur commerce de Guinée.

Les toiles de Cambaie, à carreaux bleus & blancs, qui fervent de mante en Arabie & en Turquie. Il y en a de groffieres, il y en a de fines, il y en a même où l'on mêle de l'or, pour l'usage des

gens riches.

Les toiles blanches de Broitschia, si connues sous le nom de bastas. Comme elles sont d'une finesse extrême, elles servent pour le castetan d'été des Turcs & des Persans. L'espece de mousseline terminée par une raie d'or, dont ils sont leurs turbans, se fabrique dans le même lieu.

Les toiles peintes d'Amadabad, dont les couleurs font ausii vives, ausii belles, ausii durables que celles de Coromandel; on s'en habille en Perse, en Turquie, en Europe. Les gens riches de Java, de Sumatra, des Moluques, en font des pagnes & des couvertures.

Les gazes de Bairapour, les bleues fervent en Perse & en Turquie à l'habillement d'été des hommes du commun, & les rouges à celui des gens plus distinET POLITIQUE. Liv. IV. 45 gués. Les Juifs, à qui la Porte a interdit la couleur blanche, s'en servent pour leurs turbans.

Les étoffes mêlées de foie & de coton, unies, rayées, fatinées, mêlées d'or & d'argent. Si leur prix n'étoit pas si considérable, elles pourroient plaire à l'Europe même, malgré la médiocrité de leur dessein, par la vivacité des couleurs, par la belle exécution des fleurs. Elles durent peu, mais c'est à quoi l'on ne regarde guere dans les serrails de Turquie & de Perse, où s'en fait la consommation.

Quelques étoffes purement de foie, appellées tapis. Ce font des pagnes de plufieurs couleurs fort recherchées dans l'eft de l'Inde. Il s'en fabriqueroit davantage, fi l'obligation d'y employer des matieres étrangeres n'en augmentoit trop le priv

prix.

Les chaales, draps très-légers, trèschauds & très-fins, fabriqués avec des laines de Cachemire. On les teint en différentes couleurs, & l'on y mêle des fleurs & des rayures. Ils fervent à l'habillement d'hiver en Turquie, en Perse, & dans les contrées de l'Inde où le froid se fait sentir. On fait avec cette laine précieuse des turbans d'une aune de large, 46 HISTOINE PHILOSOPHIQUE & d'un peu plus de trois aunes de long, qui fe vendent depuis 2400 liv. jusqu'à 3600 liv. Quoiqu'elle soit mise quelquefois en œuvre à Surate, les plus beaux ouvrages sortent de Cachemire même.

Indépendamment de la quantité prodigieufe de coton que Surate emploie dans fes manufactures, elle en envoie annuellement fept ou huit mille balles au moins dans le Bengale. La Chine, la Perse & l'Arabie réunies en reçoivent beaucoup davantage lorsque la récolte est très-abondante. Si elle est médiocre, tout le superflu va sur le Gange, où le prix est tou-

jours plus avantageux.

Quoique Surate reçoive en échange de fes exportations, des porcelaines de la Chine, des foies de Bengale & de Perse; des mâtures & du poivre de Malabar; des gommes, des dattes, des fruits sees, du cuivre, des perles de Perse; des parsums & des esclaves d'Arabie; beaucoup d'épiceries des Hollandois; du fer, du plomb, des draps, de la cochenille, quelques clincailleries des Anglois; la balance lui est si favorable, qu'il lui revient tous les ans en argent vingt-cinq ou vingt-six millions. Le prosit augmenteroit de beaucoup, si la fource des

ET POLITIQUE. Liv. IV. 47 richesses de la cour de Delhy n'étoit pas détournée.

Cetre balance cependant ne pourroit jamais redevenir aussi considérable qu'elle l'étoit, lorsqu'en 1668 les François s'établirent à Surate. Leur chef se nommoit Caron. C'étoit un négociant d'origine Françoife qui avoit vieilli au service de la compagnie de Hollande. Hamilton raconte que cet habile homme, qui s'étoit rendu agréable à l'empereur du Japon, en avoit obtenu la permission de bâtir dans l'isle, où étoit le comptoir qu'il dirigeoit, une maison pour le compte de fes maîtres. Ce bâtiment devint un châreau fans aucune défiance des naturels du pays qui n'entendent rien aux fortifications. Ils surprirent des canons qu'on envoyoit de Batavia, & instruisirent la cour de ce qui se passoit. Caron reçut ordre d'aller à Jedo rendre compte de sa conduite. Comme il ne put alléguer rien de raisonnable pour sa justification, il sut traité avec beaucoup de févérité & de mépris. On lui arracha poil à poil la barbe; on lui mit un bonnet & un habit de fou ; on l'exposa en cet état à la risée publique, & il fut chasse de l'empire. L'accueil, qu'il reçut à Java, acheva de

48 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE le dégoûter des intérêts qu'il avoit embrasses; & un motif de vengeance l'attacha à la compagnie Françoise, dont il devint l'agent.

## CHAPITRE V.

Entreprife des François sur l'iste de Ceylan & sur Saint-Thomé. Leur établissement à Pondichery.

SURATE, où on l'avoit fixé, ne rempliffoit pas l'idée qu'il s'étoit formée d'un établissement principal. Il en trouvoit la position mauvaise. Il gémissoit d'être obligé d'acheter sa sûreté par des soumissions. Il voyoit du désavantage à négocier en concurrence avec des nations plus riches, plus instruites, plus accréditées. Il vouloit un port indépendant, au centre de l'Inde, dans quelqu'un des lieux où croissent les épiceries; fans quoi il croyoit impossible qu'une compagnie pût se soutenir. La baie de Trinquemale, dans l'isle de Ceylan, lui parut réunir tous ces avantages, & il y conduisit une forte escadre qu'on lui avoit envoyée d'Europe sous les ordres

ordres de la Haye, & dont il devoit diriger les opérations. On crut ou l'on feignit de croire qu'on pouvoit s'y fixer sans bleffer les droits des Hollandois, dont la propriété n'avoit jamais été reconnue par le souverain de l'isle, avec qui l'on avoit un traité.

Tout cela pouvoit être vrai, mais l'événement n'en fut pas plus heureux. On publia un projet qu'il falloit taire. On exécuta lentement une entreprise qu'il falloit brufquer. On fe laissa intimider par une flotte qui étoit hors d'état de combattre, & qui ne pouvoit pas avoir ordre de hasarder une action. La diserte & les maladies firent périr la majeure partie des équipages & des troupes de débarquement. On laissa quelques hommes dans un petit fort qu'on avoit bâti. & où ils furent bientôt réduits à se rendre. Avec le reile on alla chercher des vivres à la côte de Coromandel. On n'en trouva ni chez les Danois de Trinquebar, ni ailleurs; & le désespoir sit attaquer Saint - Thomé, où l'on fut averti qu'il régnoit une grande abondance.

Cette ville long temps florissante avoit été bâtie, il y avoit plus d'un siecle, par les Portugais. Le roi de Golconde, ayant conquis le Carnate, ne vit pas sans cha-

Tome II.

50 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE grin dans des mains étrangeres une place tide cette importance. Il la fit attaque en 1662 par fes généraux, qui s'en rendirent maîtres. Ses fortifications, quoique confidérables & bien confervées, n'arrêterent pas les François qui les emporterent d'affaut en 1672. Ils s'y virent bientent d'affaut en 1672. Ils s'y virent bien

rent danaut en 1072. Ils sy virent bientôr inveffis & forcés, deux ans après, de fe rendre, parce que les Hollandois qui étoient en guerre avec Louis XIV, joignirent leurs armes à celles des Indiens. Ce dernier événement auroit achevé

de rendre inutile la dépense que le gouvernement avoit faite en faveur de la compagnie, si Martin n'avoit pas été du nombre des négociants envoyés sur l'escadre de la Haye. Il recueillit les débris des colonies de Ceylan & de Saint-Thomé; & il en peupla la petite bourgade de Pondichery qu'on lui avoit nouvellement cédée, & qui devenoit une ville, lorsque la compagnie conçur les plus belles espérances d'un houvel établissement qu'on eut occasion de former dans l'Inde.



#### CHAPITRE VI.

Établissement des François à Siam. Leurs vues sur le Tonquin & sur la Cochinchine.

QUELQUES prêtres des missions étrangeres avoient prêché l'évangile à Siam. Ils s'y étoient fait aimer par leur morale & par leur conduite. Simples, doux, humains, sans intrigue & sans avarice, ils ne s'étoient rendu sufpects ni au gouvernement, ni aux peuples; ils leur avoient inspiré du respect & de l'amour pour les François en général, pour Louis XIV en particulier.

Un Grec d'un esprit inquiet & ambitieux, nommé Constantin Phaulcon, voyageant à Siam, avoit plu au prince, & en peu de temps il étoit parvenu à l'emploi de principal ministre, on barcalon, charge à peu près semblable à celle de nos anciens

maires du palais.

Phaulcon gouvernoit despotiquement le peuple & le roi. Ce prince étoit foible, valétudinaire & sans possérité. Son ministre forma le projet de lui succéder, peut-

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE être même celui de le détrôner. On fait que ces entreprises sont aussi faciles & austi communes dans les pays soumis aux despotes, qu'elles sont difficiles & rares dans les pays où le prince regne par la justice; dans les pays où son autorité a pour principes, pour mesure & pour regle, des loix fondamentales & immuables, dont la garde est confiée à des corps de magistrature éclairés & nombreux. Là les ennemis du souverain se montrent les ennemis de la nation. Là ils ·fe trouvent arrêtés dans leurs projets, par toutes les forces de la nation, parce que, en s'élevant contre le chef de l'état,

Phaulcon imagina de faire fervir les François à fon projet, comme quelques ambitieux s'étoient fervis auparavant d'une garde de fix cents Japonois, qui avoient dispofé plus d'une fois de la couronne de Siam. Il envoya en 1684 des ambassadeurs en François y offrir l'alliance de son maître, des ports aux négociants François, & pour y demander des vaisfeaux & des troupes.

ils s'élevent contre les loix qui sont les

nation.

La vanité fastueuse de Louis XIV tira un grand parti de cette ambassade. Les

flatteurs de ce prince, digne d'éloges, mais trop loué, lui persuaderent que sa gloire, répandue dans le monde entier. lui attiroit les hommages de l'Orient. Il ne se borna pas à jouir de ces vains honneurs. Il voulut faire usage des dispositions du roi de Siam en faveur de la compagnie des Indes, & plus encore en faveur des missionnaires. Il sit partir une escadre sur laquelle il y avoit plus de jésuites que de négociants; & dans le traité qui fut conclu entre les deux rois, les ambassadeurs de France, dirigés par le jésuite Tachard, s'occuperent beaucoup plus de religion que de commerce.

La compagnie avoit cependant conçui les plus grandes espérances de l'établissement de Siam, & ces espérances étoient fondées.

Ce royaume, quoique coupé par une chaîne de montagnes qui va se réunir aux. rochers de la Tartarie, est d'une fertilité se prodigicuse, qu'une grande partie des terres cultivées y rend deux cents pour un. Il y en a même qui, sans les travaux du laboureur, fans le secours de la semence, prodiguent d'abondantes récoltes de riz. Moissonné comme il est venu, fans foin & fans attention, ce grain: 54 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE abandonné, pour ainsi dire, à la nature, tombe & meurt dans le champ où il est né, pour se reproduire dans les eaux du

fleuve qui traverse le royaume.

Peut-être n'y a-t-il point de contrée fur la terre où les fruits foient en aussi grande abondance, aussi variés, aussi sains, que dans cette terre délicieuse. Elle en a qui lui sont particuliers; & ceux qui luisont communs avec d'autres climats, ont, un parsum, une saveur qu'on ne leurtrouve point ailleurs.

La terre, toujours chargée de ces tréfors fans cesse renaissants, couvre encorefous une légere superficie des mines d'or, de cuivre, d'aiman, de ser, de plomb & de calin, cet étain si recherché dans toute

l'Afie.

Le despotisme le plus affreux rend inutiles tant d'avantages. Un prince corrompu, par sa puissance même, opprime du sondde son servail, par ses caprices, ou laisse opprimer par son indolence les peuples, qui lui sont soumis. A Siam, il n'y a quedes esclaves & point de sujets. Les hommes y sont divise en trois classes. Ceux de la premiere composent la garde dumonarque, cultivent ses terres, travaillent aux ateliers de son palais. La secondeest destinée au travaux publics, à la

ET POLITIQUE. Liv. IV. défense de l'état. Les derniers servent les magistrats, les ministres, les premiers officiers du royaume. Jamais un Siamois n'est élevé à un emploi distingué, qu'on ne lui donne un certain nombre de gens de corvée. Ainsi les gages des grandes places sont bien payés à la cour de Siam, parce que ce n'est pas en argent, mais en hommes qui ne coûtent rien au prince. Ces malheureux font inscrits dès l'âge de seize ans dans des registres. A la premiere fommation, chacun doit se rendre au poste qui lui est assigné, sous peine d'être mis aux fers, ou condamné à la bastonnade.

Dans un pays où les hommes doivent fix mois de leur travail au gouvernement fans être payés ni nourris, & travaillent les autres fix mois pour gagner de quoi vivre toute l'année; dans un tel pays, la tyrannie doit s'étendre des personnes aux terres. Il n'y a point de propriété. Les fruits délicieux, qui sont la richesse des jardins du monarque & des grands, ne croissen pas impunément chez les particuliers. Si les soldats envoyés pour la visite des vergers y trouvent quelque arbre dont les productions soient précieuses, ils ne manquent jamais de le marquer pour la table du despote ou de

56 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fes ministres. Le propriétaire en devient le gardien; & quand le temps de cueillir les fruits est arrivé, il en est responfable, sous des peines ou des traite-

ments féveres.

C'est peu que les hommes y soient esclaves de l'homme, ils le sont même des bêtes. Le roi de Siam entretient un grand nombre d'éléphants. Ceux de fon palais font traités avec des honneurs & des foins extraordinaires. Les moins diftingués ont quinze esclaves à leur service, continuellement occupés à leur couper de l'herbe, des bananes, des cannes à sucre. Ces animaux qui ne sont d'aucune utilité réelle, flattent tellement l'orgueil du prince, qu'il mesure plutôt fa puissance fur leur nombre, que sur celui de ses provinces. Sous prétexte de les bien nourrir, leurs conducteurs les font entrer dans les terres & dans les jardins pour les dévaster, à moins qu'on ne se rédime de cette vexation par des présents continuels. Personne n'oseroit fermer fon champ aux éléphants du roi, dont plusieurs sont décorés de titres honorables, & élevés aux premieres dignités de l'état.

Tant d'especes de tyrannie sont que les Siamois détestent leur patrie, quoiqu'ils

ET POLITIQUE. Liv. IV. la regardent comme le meilleur pays de la terre. La plupart se dérobent à l'oppression en fuyant dans les forêts, où ils menent une vie fauvage cent fois préférable à celle des fociétés corrompues par le despotisme. Cette désertion est devenue si considérable, que, depuis le port de Mergui jusqu'à Juthia, capitale de l'empire, on marche huit jours entiers fans trouver la moindre population. dans des plaines immenses, bien arrofées, dont le fol est excellent, & oùl'on découvre les traces d'une ancienneculture. Ce beau pays est abandonné aux tigres.

On y voyoit autrefois des hommes. Indépendamment des naturels du pays, ilt étoit couvert des colonies qu'y avoient fucceffivement formé toutes les nationss situées à l'eft de l'Afie. Cet empressementtiroit son origine du commerce immensequi s'y faisoit. Tous les historiens attestent: qu'au commencement du seizieme siecle, il arrivoit tous les ans un très-grandt nombre de vaisseaux dans ses rades. Las tyrannie qui commença peu de tempsaprès, anéantit successivement les mines, les manusactures, l'agriculture. Avec elles: disparurent les négociants étrangers, lesnationaux même. L'état tomba dans, las 58 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE confusion & dans la langueur qui en est la suite. Les François, à leur arrivée, letrouverent parvenu à ce point de dégradation. Il étoit en général pauvre, sans arts, soumis à un despote qui, voulant faire le commerce de ses états, ne pouvoit que l'anéantir. Le peu d'ornements & de marchandises de luxe qui se confommoient à la cour & chez les grands, étoient tirés du Japon. Le Siamois avoit un respect extrême pour les Japonois, un goût exclusif pour leurs ouvrages.

Il étoit difficile de faire changer cette. opinion, & il le falloit cependant pourdonner quelque débit aux productions de. l'industrie Françoise. Si quelque chose pouvoit amener le changement, c'étoitla religion chrétienne que les prêtres des. missions étrangeres avoient annoncée avec. fuccès; mais les jésuites trop livrés à Phaulcon qui devenoit odieux, & abufant de leur faveur à la cour, se firent hair; & cette haine retomba fur leur religion. Des églises furent bâties avant qu'il y eût des chrétiens. On fonda des maisons religieuses, & on révolta ainsi le peuple & les talapoins. Ce font des moines; les uns foitaires, les autres intrigants. Ils prêchent au peuple les dogmes & la morale de Sommonaco.

ET POLITIQUE, Liv. IV.

dom. Ce législateur des Siamois fut longtemps honoré comme un fage, & il a été honoré depuis comme un dieu, ou comme une émanation de la divinité, un fils de Dieu. Il n'y a pas de merveille qu'ils n'en racontent. Il vivoit avec un grain de riz par jour. Il arracha un de ses yeux pour le donner à une pauvre auquel il n'avoit rien à donner. Une autre fois il donna fa femme. Il commandoit aux aftres, aux rivieres, aux montagnes; mais. il avoit un frere qui le contrarioit beaucoup dans ses projets de faire du bien aux: hommes. Dieu le vengea & crucifia luimême ce malheureux frere. Cette fable: avoit indisposé les Siamois contre la religion d'un Dieu crucifié; & ils ne pouvoient révérer Jesus-Christ, parce qu'il étoit mort du même genre de supplice que : le frere de Sommonacodom.

S'il n'étoit pas possible de porter des marchandises à Siam, on pouvoit travailler à en inspirer peu à peu le goût, préparer un grand commerce dans le pays même, & se servir de celui qu'on trouvoit en ce moment, pour ouvrir des liaisons avec tout l'Orient. La situations du royaume entre deux gosses, où ill occupe cent soixante lieues de côtes sur l'un, & environ deux cents sur l'autre.

60 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

auroit ouvert la navigation de toutes les mers de cette partie de l'univers. La fortereise de Bankok, bâtie à l'embouchure du Menan, qu'on avoit remise aux. François, étoit un excellent entrepôt pour toutes les opérations qu'on auroit voulu faire à la Chine, aux Philippines, dans tout l'est de l'Inde. Le port de Mergui, le principal de l'état, & l'un des meilleurs d'Asie, qu'on leur avoit aussi cédé, leur donnoit de grandes facilités pour la côte de Coromandel, fortout pour le Bengale. Il leur affuroitune communication avantageuse avec lesroyaumes de Pegu, d'Ava, d'Arrakan, de Lagos, pays plus barbares encore que Siam, mais où l'on trouve les plus beaux rubis de la terre, & de la poudre d'or. Tous ces états offrent, de même que Siam , l'arbre d'où découle cette gomme préciente avec lamelle les Chinois & les. Japonois composent leur vernis; & quiconque possédera le commerce de cette denrée, en fera un très-lucratif à la Chine-& au Japon.

Outre l'avantage de trouver de bonsétabliflements tout formés, qui ne cottoient rien à la compagnie, & qui pouvoient mettre dans ses mains une grandepartie du commerce de l'Orient, elle, auroit pu tirer de Siam, pour l'Europe, de l'ivoire, du bois de teinture femblable à celui qu'on coupe à la baie de Campéche, beaucoup de casse, cette grando quantité de peaux de buffles & de daims qu'y alloient chercher autrefois les Hollandois. On auroit pu y cultiver le poivre, & peut-être d'autres épiceries qu'on n'y recueilloit point, parce qu'on en ignoroit la culture, & que le malheureux habitant de Siam, indissérent à tout, ne réussissions de suite d

Les François ne s'occuperent point de ces objets. Les facteurs de la compagnie, les officiers, les troupes, les jéfuites n'entendoient rien au commerce; ils ne fongeoient qu'aux conversions, & à se rendre les maîtres. Ensin, après avois mal secouru Phaulcon au moment où il vouloit exécuter ses desseins, ils surent entraînés dans sa chûte; & les fortentes de Mergui & de Bankok, défendues par des garnisons Françoises, furent reprises par le plus lâche de tous les peuples.

Pendant le peu de temps que les François furent établis à Siam, la compagnie: chercha à s'introduire à Tonquin. Elle so flattoit de pouvoir négocier avec surelt, avec utilité, chez une nation que les

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE Chinois avoient pris foin d'instruire, il y avoit environ sept siecles. Le théisine y. domine, c'est la religion de Confucius, dont les dogmes & les livres y font révérés plus qu'à la Chine même. Mais il n'v a pas comme à la Chine, le même accord entre les principes du gouvernement, la religion, les loix, l'opinion & les rites. Aussi, quoique le Tonquin air le même législateur, il s'en faut bien qu'il ait les mêmes mœurs. Il n'a ni ce respect pour les parents, ni cet amourpour le prince, ni ces égards réciproques, ni ces vertus fociales qui regnent à la Chine. Il n'en a point le bon ordre,

Cette nation, livrée à une paresse excessive, à une volupté sans goût & sans délicatesse, vit dans une désiance continuelle de ses souverains & des étrangers; soit qu'il y ait dans son caractere un fonds d'inquiétude, soit que son humeur séditieuse vienne de ce que la morale des Chinois qui a éclairé le peuple, n'a pas rendu le gouvernement meilleur. Quel que soit le cours des lumieres, qu'ellesaillent de la nation au gouvernement, ou du gouvernement à la nation; il saut toujours que l'un & l'autre se perfectionnent à la fois & de concert, sans quoi les états-

la police, l'industrie & l'activité.

ET POLITIQUE. Liv. IV. font exposés aux plus grandes révolutions. Aussi, dans le Tonquin, voit-on un choc continuel des eunuques qui gouvernent . & des peuples qui portent impatiemment le joug. Tout languit, tout dépérit au milieu de ces dissentions; & le mal doit empirer, jusqu'à ce que les sujets aient forcé leurs maîtres à s'éclairer, ou que les maîtres aient achevé d'abrutir leurs. fujets. Les Portugais, les Hollandois qui avoient essayé de former quelques liaisons. au Tonquin, s'étoient vus forcés d'y renoncer. Les François ne furent pas plus heureux. Il n'y a eu depuis entre les Européens que quelques négociants particuliers de Madras qui aient suivi, abandonné & repris cette navigation. Ils partagent, avec les Chinois, l'exportation de cuivre & des foies communes, les feules: marchandises de quelque importance que fournisse le pays.

La Cochinchine étoit trop voifine de Siam pour ne pas attirer aufi l'attention des François, & il est vraisemblable qu'ils auroient cherché à s'y fixer, s'ils avoient eu la sagacité de prévoir ce que cet état naissant devoit devenir un jour. L'Europe doit à un voyageur philosophe le peu qu'elle fait avec certitude de cebeau pays. Voici à quoi ces connoissant.

ces se reduisent.

#### 64 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Lorsque les François arriverent dans ces contrées éloignées, il n'y avoit pas plus d'un demi siecle, qu'un prince du Tonquin fuyant devant fon fouverain qui le poursuivoit comme un rebelle, avoit franchi, avec ses soldats & ses partisans, le fleuve qui fert de barriere entre le Tonquin & la Cochinchine. Les fugitifs, aguerris & policés, chasserent bientôt des habitants épars qui erroient sans société policée, sans forme de gouvernement civil, & sans autres loix que celles de l'intérêt mutuel & sensible qu'ils avoient à ne point fe nuire réciproquement. Ils y. fonderent un empire sur la culture & la propriété. Le riz étoit la nourriture la plus facile & la plus abondante : il eutles premiers soins des nouveaux colons. La mer & les rivieres attirerent des habitants for leurs bords, par une provisiond'excellents poiffons. On éleva des animaux domestiques, les uns pour s'en nourrir, les autres pour s'en aider au travail. On cultiva les arbres les plus néceffaires, tel que le cotonnier, pour se vêtir.. Les montagnes & les forêts qu'il n'étoit. pas possible de défricher donnerent dugibier, des métaux, des gommes, des parfums, & des bois admirables. Cesproductions servirent de matériaux, de

ET POLITIQUE. Liv. IV. 65 moyens & d'objets de commerce. On confruisit les cent galeres qui désendent conframment les côtes du royaume.

Tous ces avantages de la nature & de la fociété étoient dignes d'un peuple qui a les mœurs douces, un caractere humain, dont il est en partie redevable aux femmes ; foit que l'ascendant de ce sexe tienne à sa beauté, ou que ce soit un effet particulier de fon affiduité au travail, & de son intelligence pour les affaires. En général, dans le commencement des fociétés, les femmes font les premieres à se policer. Leur foiblesse même, & leur vie fédentaire, plus occupée de détails variés & de petits foins, leur donnent plutôt ces lumieres & cette expérience, ces attachements domestiques qui sont les premiers instruments & les liens les plus forts de la sociabilité. C'est peut être pour cela qu'on voit chez plusieurs peuples sauvages les femmes chargées des premiers objets de l'administration civile, qui sont une suite de l'économie domestique. Tant que l'état n'est qu'une espece de ménage, elles gouvernent l'un & l'autre, C'est alors, fans doute, que les peuples font les plus heureux, fur tout quand ils vivent fous un climat où la nature n'a presque: rien laissé à faire aux hommes.

66 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Tel est celui qu'habitent les Cochinchinois. Aussi ce peuple goûte-t-il dans l'imperfection de sa police un bonheur qu'on ne fauroit trop lui envier dans le progrès d'une fociété plus avancée. Il ne connoît ni voleurs, ni mendiants. Tout le monde a droit d'y vivre dans son champ ou chez autrui. Un voyageur entre dans une maison de la peuplade où il se trouve. s'asseoit à table, mange, boit, se retire, fans invitation, fans remerciement, fans question. C'est un homme; dès lors il est ami, parent de la maison. Fût-il d'un pays étranger, on le regarderoit avec plus de curiofité; mais il feroit recu avec la même bonté.

Ce sont les suites & les restes du gouvernement des six premiers rois de la Cochinchine, & du contras social qui se sit entre la nation & son conducteur, avant de passer le sleuve qui separe les Cochinchinois du Tonquin. C'étoient des hommes las d'oppression. Ils prévirent un malheur qu'ils avoient éprouvé, & voulurent se prémunir contre les abus de l'autorité, qui, d'elle même, transgresse se limites. Leur chef qui leur avoit donné l'exemple & le courage de se révolter, leur promit un bonheur dont il vouloit jouir lui-même; celui d'un gouvernement

ET POLITIQUE. Liv. IV. juste, modéré, paternel. Il cultiva avec: eux la terre où ils s'étoient fauvés ensemble. Il ne leur demanda jamais qu'uneseule rétribution annuelle & volontaire. pour l'aider à défendre l'état contre le despote Tonquinois, qui les poursuivit long-temps au delà du fleuve qu'ils avoient

mis entr'eux & sa tyrannie.

Ce contrat primitif a été religieusement observé durant plus d'un siecle, sous cinque ou six successeurs de ce brave libérateur : mais il s'est enfin altéré & corrompu. Cet engagement réciproque & folemnel se renouvelle encore tous les ans, à la face du ciel & de la terre, dans une afsemblée générale de la nation, qui se tient en plain champ, où le plus ancien préfide, où le roi n'assiste que comme un. particulier. Ce prince honore & protege encore l'agriculture, mais fans donner l'exemple du labourage comme ses ancêtres. En parlant de ses sujets, il dit encore, ce sont mes enfants; mais ils ne le font plus. Ses courtifans se sont appellés. ses esclaves, & lui ont donné le titre fastueux & facrilege de roi du ciel. Dès ce moment, les hommes n'ont dû être devant lui que des insectes rampants sur la terre. L'or qu'il a fait déterrer dans les mines, a desséché l'agriculture. Il a mé63 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE prifé le toit fimple & modeste de ses peres; il a voulu un palais. On en a creus l'enceinte, d'une lieue de circonférence. Des milliers de canons autour des murailles de ce palais, le rendent redoutable au peuple. On n'y voit plus qu'un despote. Bientôt on ne le verta plus sans doute; & l'invisibilité qui caractérise la majesté des rois de l'orient, sera fuccéder le tyran au pere de la nation.

La découverte de l'or a naturellement amené celle des impôts; & le nom d'administration des finances ne tardera pas à remplacer celui de législation civile, & de contrat focial. Les tributs ne sont plus des offrandes volontaires, mais des exactions par contrainte. Des hommes adroits vont surprendre, au palais du roi, le privilege de piller les provinces. Avec de l'or, ils achetent à la fois le droit du crime & de l'impunité : ils corrompent les courtifans, se dérobent aux magistrats, & vexent les laboureurs. Déjà les grands chemins offrent aux voyageurs des villages abandonnés par leurs habitants, & des terres négligées. Le roi du ciel, femblable aux dieux d'Epicure, laisse tomber les fléaux & les calamités fur les campagnes. Il ignore, & les maux, & leslarmes de ses peuples. Bientôt ils retomberont dans le néant, où sont ensevelis les fauvages qui leur céderent leur territoire. Ainfi périssent, ainsi périront les nations gouvernées par le despotisme. Si la Cochinchine retombe dans le chaos dont elle est sortie il y a environ cent cinquante ans, elle deviendra indifférente aux navigateurs qui fréquentent ses ports. Les Chinois, qui font en possession d'y faire le principal commerce, en tirent aujourd'hui en échange, des marchandises qu'ils y portent, des bois de menuiserie. des bois pour la charpente des maisons, & la construction des vaisseaux.

Une immense quantité de sucre, le brut à quatre livres le cent, le blanc à huit,

& à dix le candi.

De la soie de bonne qualité, des satins agréables, & du pitre, filament d'un arbre ressemblant au bananier . qu'ils mêlent en fraude dans leurs manufactures.

Du thé noir & mauvais qui sert à la

conformation du peuple.

De la cannelle si parfaite, qu'on la paie trois ou quatre fois plus cher que celle de Ceylan. Il y en a peu; elle ne croît que sur une montagne toujours entourée de gardes.

Du poivre excellent, & du fer si pur,

70 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE qu'on le forge fortant de la mine, sans le faire fondre.

De l'or, au titre de vingt-trois karats, Il y est plus abondant que dans aucune autre contrée de l'orient.

Du bois d'aigle, qui est plus ou moins parfait, selon qu'il est plus ou moins réfineux. Les morceaux qui contiennent le plus de cette résine, sont communément tirés du cœur de l'arbre ou de sa racine. On les nomme calunbac, & ils font toujours vendus au poids de l'or aux Chinois, qui les regardent comme le premier des cordiaux. On les conserve avec un soin extrême dans des boîtes d'étain, pour qu'ils ne sechent pas. Quand on veut les employer, on les broie sur un marbre avec des liquides convenables aux différentes maladies qu'on éprouve. Le bois d'aigle inférieur, qui se vend au moins cent francs la livre, est porté en Perse, en Turquie & en Arabie. On l'y emploie à parfumer les habits, & même dans les grandes occasions, les appartements, en y mêlant de l'ambre. Il a encore une autre destination. C'est un usage chez ces peuples, que ceux qui recoivent une vifite de quelqu'un auquel on vent témoigner de la confidération, lui présentent à fumer; suit le café, accompagné de

confitures. Lorsque la conversation commence à languir, arrive le forbet, qui semble annoncer le départ. Dès que l'étranger se leve pour s'en aller, on lui présente une cassolette où brûle du bois d'aigle, dont on fait exhaler la sumée sous sa barbe, qu'on parsume d'eau de rose.

Quoique les François qui ne pouvoient guere porter que des draps, du plomb, de la poudre à canon & du soufre, à la Cochinchine, euffent été réduits à y faire le commerce, principalement avec de l'argent, il falloit le suivre en concurrence avec les Chinois. Les bénéfices qu'on auroit faits sur les marchandises envoyées en Europe, ou qui se seroient vendues dans l'Inde, auroient fait disparoître cet inconvénient. Mais il n'est plus temps de revenir sur ses pas. La probité & la bonne foi qui sont essentiellement la base d'un commerce actif & solide, disparoissent de ces contrées autrefois si florissantes, à mesure que le gouvernement y devient arbitraire, & par conféquent injuste. Bientôt on ne verra pas dans leurs ports un plus grand nombre de navigateurs . que dans ceux des états voisins dont on connoît à peine l'existence.

Quoi qu'il en soit de ces observations,

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE la compagnie Françoise chassée de Siam, & n'espérant point de s'établir aux extrêmités de l'Asie, commença de regretter son comptoir de Surate, où elle n'osoit plus se montrer depuis qu'elle en étoit fortie fans payer fes dettes. Elle avoit perdu le feul débouché qu'elle connût alors pour fes draps, fon plomb, fon fer; & elle éprouvoit des embarras continuels dans l'achat des marchandises que demandoient les fantaisses de la métropole, ou qu'exigeoient les besoins des colonies. En faisant face à ses engagements, elle eût pu recouvrer la liberté dont elle s'étoit privée. Le gouvernement Mogol qui defiroit une plus grande concurrence dans fa rade, & qui auroit préféré les François aux Anglois, à qui la cour avoit vendu le privilege de ne payer aucun droit d'entrée, l'en pressa souvent. Soit défaut de probité, d'intelligence ou de moyens, elle n'esfaça pas la honte dont elle s'étoit couverte. Toute fon attention fe bornoit à se fortifier à Pondichery, lorsqu'elle vit ses projets arrêtés par une guerre sanglante dont l'origine étoit éloignée.



CHAPITRE VII.

## CHAPITRE VII.

Perte & recouvrement de Pondichery, devenu le principal établissement dans l'Inde.

LEs Barbares du nord qui avoient renversé l'empire Romain, maître du monde, établirent une forme de gouvernement qui ne leur permit pas de pousser leurs conquêtes, & qui maintint chaque érar dans ses limites naturelles. La ruine des loix féodales, & les changements qui en furent les suites nécessaires, sembloient conduire à voir une seconde fois s'établir une forte de monarchie univerfelle; mais la puissance Autrichienne, affoiblie par la grandeur même de ses possessions, & par la distance où elles étoient les unes des autres, ne réuffit pas à renverfer les boulevards qui s'élevoient contre elle. Après un siecle de travaux, d'espérances & de revers, elle fut réduite à céder son rôle à une nation que ses forces, sa position & son activité rendoient plus redoutable aux libertés de l'Europe. Richelieu & Maza-Tome II.

74 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

rin commencerent cette révolution par leurs intrigues. Turenne & Condé l'acheverent par leurs victoires. Colbert l'affermit par la création des arts, & par tous les genres d'industrie. Si Louis XIV, qu'on doit peut-être moins regarder comme le plus grand monarque de fon fiecle, que comme celui qui représenta sur le trône avec le plus de dignité, eût voulu modérer l'usage de sa puissance, & le sentiment de sa supériorité, il est difficile de prévoir jusqu'où il auroit poussé sa fortune. Sa vanité nuisit à son ambition. Après avoir plié ses sujets à ses volontés, il voulut y affujettir fes voifins. Son orgueil lui fuscita plus d'ennemis, que son ascendant & son génie ne pouvoient lui procurer d'alliés & de ressources.

Le goût qu'il fembloit prendre aux flatteries de ses panégyristes & de ses courtisans, qui lui promettoient l'empire universel, servit plus que l'étendue même de son pouvoir à faire naître la crainte d'une conquête & d'une servitude générales. Les pleurs & les saires de ses ujets protestants, dispersés par un fanatisme tyrannique, mirent le comble à la haine que ses succès & l'abus de ses prospérités

avoient inspirée.

ET POLITIQUE. Liv. IV.

Le prince d'Orange, esprit justé, serme, prosond, doué de toutes les vertus que n'exclud pas l'ambition, devint le centre de tant de ressentiments, qu'il somentoit depuis long temps par ses négociations & ses émissaires. La France sur atraquée par la plus formidable confédération dont l'histoire ait conservé le souvenir, & la France sut par-tout &

constamment triomphante.

Elle ne fut pas aussi heureuse en Asie qu'en Europe. Les Hollandois essayerent d'abord de faire attaquer Pondichery par les naturels du pays, qui ne pouvoient être jamais contraints de le restituer. Le prince Indien auquel ils s'adresserent, ne fut pas tenté, par l'argent qu'on lui offrit, de se prêter à cette perfidie. Les François, répondit-il constamment, ont acheté cette place, il seroit injuste de les en déloger. Ce que ce raja refusoit de faire, fut exécuté par les Hollandois euxmêmes. Ils assiégerent la place en 1693, & furent forcés de la rendre à la paix de Rifwick, en beaucoup meilleur état qu'ils ne l'avoient prise.

Martin y fut placé de nouveau comme directeur, & y conduifit les affaires de la compagnie avec la fageffe, l'intelli-D 2

76 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE gence & la probité qu'on attendoit de Iui. Cet habile & vertueux négociant attira de nouveaux colons à Pondichery; & il leur en fit aimer le séjour , par le bon ordre qu'il y fit régner, par sa douceur & par sa justice. Il sut plaire aux princes voisins, dont l'amitié étoit nécessaire à une colonie foible & naisfante. Il choisit ou forma des sujets excellents, qu'il envoya dans les différents marchés d'Asie, & chez les différents princes. Il avoit perfuadé aux François, qu'étant arrivés les derniers dans l'Inde, s'y trouvant sans force, & n'y ayant aucune espérance d'être secourus par leur patrie, ils ne pouvoient y réuffir qu'en y donnant une idée avantageuse de leur caractere. Il leur fit perdre ce ton léger & méprisant, qui rend si souvent leur nation insupportable aux étrangers. Ils furent doux, modestes, appliqués. Ils surent se conduire selon le génie des peuples, & fuivant les circonfrances. Ceux qui ne se bornoient pas aux emplois de la compagnie, répandus dans les différentes cours, y apprirent à connoître les lieux où se fabriquoient les plus belles étoffes, les entrepôts des marchandises les plus précieuses, & enfin tous les

et politique. Liv. IV. 77 détails du commerce intérieur de chaque pays.

Préparer de loin des succès à la compagnie par l'opinion qu'il donnoit des François, par le soin de lui former des agents, pas les connoissances qu'il faisoit prendre, & par le bon ordre qu'il favoit maintenir dans Pondichery, où se rendoient de jour en jour de nouveaux habitants; c'étoit le seul service que Martin pouvoit rendre; mais ce n'étoit pas assez pour donner de la vigueur à un corps atteint, dès son berceau, de maladies visiblement mortelles.



# CHAPITRE VIII.

Décadence de la compagnie de France. Causes de son dépérissement.

SEs premieres opérations eurent pour but d'établir un grand empire à Madagascar. Un seul armement y porta seizecents quatre-vingt-huit personnes, à qui on avoit sait espèrer un climat délicieux, une sortune rapide, & qui n'y trouverent que la famine, la discorde & la mort.

Un commencement si ruineux dégoûta d'une entreprise à laquelle on ne s'étoit porté que par une espece de mode, ou par complaisance. Les actionnaires ne remplirent pas les obligations de leur souscription avec l'exactitude nécessaire dans les affaires de commerce. Le gouvernement qui s'étoit engagé à prêter gratuitement le cinquieme des sommes qui seroient versées dans les caisses de la compagnie, & qui n'avoit dû y sournir jusqu'alors que deux millions, tira encore, en 1663, deux millions du trésorpublic, dans l'espérance de soutenir son

ET POLITIQUE. Liv. IV.

ouvrage. Il poussa, quelque temps après, la générosité plus loin, en donnant ce

qui n'avoit été d'abord qu'avancé.

Ce facrifice, de la part du ministere, n'empêcha pas que la compagnie ne se vît réduite à concentrer ses opérations à Surate & à Pondichery. Il lui fallut abandonner ses établissements de Bantam, de Rajapour, de Tilseri, de Mazulipatam, de Bender-Abass, de Siam. On ne peut douter que les comptoirs ne fussent trop multipliés, qu'il n'y en cût même plusieurs de mal placés; mais ce ne furent pas ces raisons qui les firent proferire; il n'y eut que l'impuissance absolue de les soutenir, qui les sit déferter.

Bientôt après il fallut faire un pas de plus. En 1682, on permit également aux régnicoles & aux étrangers, de faire pendant cinq ans le commerce des Indes fur les vaisseaux de la compagnie, en lui payant le fret dont on conviendroit, & à condition que les marchandises en retour feroient déposées dans ses magafins, vendues avec les fiennes, & lui paieroient un droit de cinq pour cent. L'empressement du public, à profiter de ces facilités, fit tout espérer aux directeurs de la multiplication des petits pro80 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fits qu'on feroit continuellement, fans courir de risque. Mais les actionnaires, moins touchés des avantages médiocres qu'ils retiroient de cet arrangement, que blessés des bénéfices considérables que faisoient les négociants libres, obtinrent, au bout de deux ans, qu'il leur feroit permis de redonner à leur privilege toute son étendue.

Pour soutenir ce monopole avec quelque bienséance, il falloit des fonds. En 1684, la compagnie fit ordonner, par le gouvernement, à tous les affociés de donner comme par supplément le quart de la valeur de leur intérêt, fous peine aux actionnaires qui ne fourniroient pas l'appel, de voir passer leurs droits entiers à ceux qui auroient payé à leur place. Soit humeur, foit raison, foit impuissance, un grand nombre de personnes ne nourrirent pas leurs actions, qui perdoient alors les trois quarts de leur prix originaire; & à la honte de la nation, il se trouva des hommes assez barbares ou affez injustes, pour s'enrichir de ces dépouilles.

Un expédient si déshonorant mit en état d'expédier quelques vaisseaux pour l'Asse; mais de nouveaux besoins se firent-bientôt sentir. Cette situation cruelle, &

ET POLITIQUE. Liv. IV. 8r qui empiroit fans cesse, sit imaginer de uredemander aux scionnaires en 1697, les répartitions de dix & de vingt pourcent, qui avoient été faites en 1687 & en 1697. Une proposition si extraordinaire révolta tous les esprists. Il fallut recoutir à la voie déjà usée des emprunts. Plus on les multiplioit, & plus ils devenoient onéreux, parce que le paiement étoit toujours moins assuré.

Comme la compagnie manquoit d'argent & de crédit, le vuide de sa caisse la mettoit dans l'impossibilité de donner dans l'Inde des avances au marchand, qui, sans cet encouragement, ne travaille pas & ne sait pas travailler. Cette impussifiance rédussoit à rien les ventes: Françoises. Il est prouvé que depuis 1684, jusqu'en 1684, c'est-à-dire, dans l'espace de vingt ans, elles ne s'éleverent passentotalité au dessus de neus millions cent: mille-livres.

A ces fautes s'étoient joints d'autres abus. La conduite des administrateurs, des agents de la compagnie, n'avoit été-ni bien dirigée, ni bien surveillée. On avoit pris, sur les capitaux, des dividendes qui ne devoient fortir que des béné-lices. Le plus brillant & le moins heu-

81. HISTOIRE PHILOSOPHIQUE reux des regnes avoit servi de modele à une société de négociants. On avoit abans donné à un corps particulier le commerce de la Chine, le plus facile, le plus fûr, le plus avantageux de tous ceux qu'on

peut faire dans l'Asie. La fanglante guerre de 1689 ajouta aux calamités de la compagnie, par les succès mêmes de la France. Des essaims de corsaires, sortis des différents ports. du royaume, désolerent, par leur activité; & par leur courage, le commerce de la Hollande & de l'Angleterre. Dans leurs innombrables prises, se trouva une quantité prodigieuse de marchandises des Indes : elles se répandirent à vil prix. La compagnie, qui étoit forcée par cetteconcurrence de vendre à perte, chercha. des tempéraments qui puffent la tirer de ce précipice; elle n'en imagina aucun qui pût se concilier avec l'intérêt des 'armateurs, & le ministre ne jugea pas. devoir facrifier des hommes utiles, à un corps qui depuis si long-temps le fatiguoit de ses besoins & de ses murmures.

Après tout, la compagnie avoit biend'autres causes d'inquiérude. Les financiers lui avoient montré une haine ou-

ET POLITIQUE. Liv. IV. verte : ils la traversoient, ils la gênoient continuellement. Appuyés par ces vilsaffociés, qu'ils ont en tout temps à lacour, ils tenterent, sous le spécieux prétexte de favoriser les manufactures nationales, d'anéantir le commerce de l'Inde-Le gouvernement craignit d'abord de s'avilir, en prenant une conduite oppofée aux principes de Colbert, & en révoquant les édits les plus folemnels : mais les traitants trouverent des expédients pour rendre inutiles des privileges qu'on ne vouloit pas abolir; & fans en être dépouillée , la compagnie cessa d'ens iouir.

On furchargea fuccessivement de droitstout ce qui venoit des Indes. Il se passoitrarement six mois, sans qu'on vit paroître des réglements qui autorisoient; qui proscrivoient l'usage de ces marchandises: c'étoit un flux, un reslux continuels de contradictions, dans une partied'administration qui auroit exigé des principes résléchis & invariables. Toutes cesvariations firent penser à l'Europe que lecommerce s'établiroit, se fixeroit difficilement dans un empire où tout dépend des caprices d'un ministre, & des intérêts de ceux qui gouvernent.

## 84 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

La conduite d'une administration ignorante & corrompue, la légéreté, l'impatience des actionnaires, la jalousse intéresse de la finance, l'esprit oppresseur du fisc, d'autres causes encore avoient préparé la chûte de la compagnie. Les malheurs de la guerre, pour la succession d'Espagne, précipiterent sa ruine.

Toutes les ressources étoient épuisées. Les plus confiants ne voyoient point de jour à faire le moindre armement. Il étoit d'ailleurs à craindre que, si, par quelque bonheur inespéré, on réussissoit à expédier quelques foibles bâtiments .. ils ne fussent arrêtés en Europe ou aux Indes, par des créanciers qui devoient: être aigris des infidélités continuelles. qu'ils éprouvoient. Ces puissants motifs déterminerent la compagnie, en 1707, à consentir que de riches négociants envoyaffent leurs propres vaitfeaux dans l'Inde, sous la condition qu'elle retireroit quinze pour cent de bénéfice fur les marchandifes qu'ils rapporteroient, & qu'elleauroit le droit de prendre sur ces navires l'intérêt que ses facultés lui permettroient. Bientôt même on la vit réduite à céderl'exercice entier & exclusif de son privilege à quelques armateurs de Saint-Malos

ET POLITIQUE. Liv. IV.

mais, fous la réferve du même indult, qui, depuis quelques années, lui confervoit un refte de vie.

Cette fituation défefpérée ne l'empêcha pas de folliciter, en 1714, le renouvellement de fon privilege qui alloit expirer, & dont elle avoit joui un demifiecle. Il lui fut accordé une prorogation de dix ans, par un ministere qui ne savoit pas ou ne vouloit pas voir qu'il y avoit à prendre des mesures plus raisonnables. Ce nouvel arrangement n'eut lieu qu'en partie, par des événements extraordinaires dont il faut développer les causes.



### CHAPITRE IX.

La compagnie de France reçoit un éclas: passager du système de Law, & retombe. dans l'obscurité.

LEs esprits, accoutumés à suivre la marche des empires, ont toujours regardé. la mort de Colbert comme le terme de la vraie prospérité de la France. Elle jeta encore quelque éclat au dehors; mais le dépérissement de son intérieur devenoit tous les jours plus grand. Ses finances, administrées sans ordre & sans principes, furent la proie d'une foule de traitants avides. Ils se rendirent nécessaires par leurs brigandages mêmes, & parvinrent à donner la loi au gouvernement. La confusion, l'usure, les mutations continuelles dans les monnoies, les réductions forcées d'intérêts, les aliénationsdu domaine & des impositions, des engagements impossibles à tenir, la création des rentes & des charges, les privileges, les exemptions de toute espece ; cent maux, plus ruineux les uns que les

et politique. Liv. IV. 87
autres, furent la fuite d'une administra-

Le discrédit devint bientôt universel. Les banqueroutes se multiplierent. L'argent disparut. Le commerce sut anéanti. Les consommations diminuerent. On négligea la culture des terres. Les ouvriers passerent chez l'étranger. Le peuple n'eut ni nourriture, ni vêtements. La noblesse fit la guerre sans appointements, & engagea ses possessions. Tous les ordres de l'état, accablés sous le poids des taxes, manquoient du nécessaire. Les effets royaux étoient dans l'avilissement ; les. contrats sur l'hôtel-de-ville ne se vendoient que la moitié de leur valeur. & les billets d'ustensiles perdoient quatrevingts & quatre-vingt-dix pour cent. Louis XIV eut un besoin pressant, sur la fin de ses jours, de huit millions : il fut obligé de les acheter par trente - deux millions de rescriptions. C'étoit emprunter à quatre cents pour cent.

Tel étoit le désordre des àffaires, lorsque le duc d'Orléans prit les rênes du gouvernement. Les gens extrémes vou-hoient que, dans l'impossibilité de faire-face à tout, on sacrissat aux propriétaires, des terres les créanciers de l'état, qui nétoient tout au plus que comme un à

88 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

fix cents. Le régent se refusa à une violence qui auroit imprimé une tache ineffaçable sur son administration. Il préfèraun examen des engagements publics à une banqueroute entiere.

Malgré la réduction de fix cents millions d'effets au porteur, à deux cents cinquante millions de billets d'état, la dette nationale se monta à deux milliards soixante-deux millions cent trente-huit mille une livres, à vingt-huit francs le marc, dont les intérêts, au denier vingt-cinq, montoient à quatre-vingt-neus mille quatre cents cinquante-trois mille quatre-cents cinquante-trois livres.

L'énormité de ces engagements, qui abforboient presqu'entièrement les revenus de l'état, sit adopter l'idée d'une chambre de justice destinée à poursuivre ceux qui avoient causé la misere publique, & qui en avoient profité. Cette inquisition ne fit que mettre au grand jour l'incapacité des ministres qui avoient conduit les finances, les ruses des traitants qui les avoient englouties, la basses des courtisans qui vendoient leur crédit à quivouloit l'acheter. Les bons espriis surentairemis par cette nouvelle expérience, dans l'horreur qu'ils avoient toujours eue pour un tribunal pareil. Il avilit la dignité

ET POLITIQUE. Liv. IV. du prince qui manque à ses engagements, & met sous les yeux des peuples moins éclairés les vices d'une administration corromoue. Il anéantit les droits du citoven qui ne doit compte de ses actions qu'à la loi. Il fait pâlir tous les hommes riches . que leur fortune, bien ou mal acquise. désigne à la proscription. Il encourage les délateurs, qui marquent du doigt à la tyrannie ceux qu'il est avantageux de ruiner. Il est composé de sangsues impitoyables qui voient des criminels par-tout où ils foupçonnent des richesses. Il épargne des brigands qui savent se mutiler à temps, pour dépouiller des ames honnêtes, défendues seulement par leur innocence. Il facrifie les intérêts du fisc aux fantaifies de quelques favoris avides, débauchés & diffipateurs.

Tandis que la France donnoit à l'Europe le spectacle cruel & déshonorant de tant de maux, elle vit arriver dans sa capitale un empirique Ecossois, qui promenoit depuis long-temps ses talents & son inquiétude. Son génie ardent & décisifiétoit fait pour braver les raisonnements, pour surmonter les dissicultés. Il sit goûter, en 1716, l'idée d'une banque, dont les succès consondirent ses contradicteurs, surpasserent même ses espérances. Avec

HISTOIRE PHILOSOPHIOUE quatre-vingt-dix millions que lui fournit la compagnie d'occident, elle redonna la vie à l'agriculture, au commerce, aux arts, à l'état entier. Son auteur passa pour un génie juste, étendu, élevé, qui dédaignoit la fortune, qui aimoit la gloire, qui vouloit arriver à la postérité par de grandes choses. La reconnoissance le jugeoit digne des monuments publics les plus honorables. Cette étonnante profpérité lui procura une autorité entiere. Il s'en fervit pour réunir, en 1719, les compagnies d'occident, d'Afrique, de la Chine, des Indes, dans un même corps. Des projets de commerce furent ceux qui occuperent le moins la nouvelle fociété. Elle porta son ambition jusqu'à vouloir rembourfer toutes les dettes de Fétat. Le gouvernement lui accorda la vente du tabac, les monnoies, les recettes & les fermes générales, pour la mettre en état de suivre un si grand projet.

Ses premieres opérations subjuguerent toutes les imaginations. Six cent vingt-quare mille actions, achetées la plupart avec des billets d'état, & qui l'une dans l'autre ne coûtoient pas réellement cinq cents livres, valurent jusqu'à dix mille francs payables en billets de banque. Les François, l'étranger, les gens les plus

ET POLITIQUE. Liv. IV. 91 fenses vendoient leurs contrats, leurs terres, leurs bijous, pour jouer un jeu si extraordinaire. L'or & l'argent tomberent dans le plus grand avilissement. On ne

vouloit que du papier.

Cet enthousiasme le sit multiplier à l'infini. Il sur porté à six milliards cent trente-huit millions deux cent quarante-trois mille cinq cents quarre-vingt-dix livres en actions de la compagnie des Indes, ou en billets de banque, quoiqu'il n'y eût dans le royaume que douze cents millions d'especes, à soixante francs le marc.

Une pareille disproportion eût été peutêtre foutenable chez un peuple libre où elle se seroit formée par degrés. Les citovens, accoutumés à regarder la nation comme un corps permanent & indépendant, l'acceptent d'autant plus volontiers pour caution, qu'ils ont rarement une connoissance exacte de ses facultés, & qu'ils ont de sa justice une idée favorable, fondée ordinairement for l'expérience. Avec ce préjugé, le crédit y est souvent porté au delà des ressources & des sûretés. Il n'en est pas ainsi dans les monarchies abfolues, dans celles fur-tout quiont fouvent violé leurs engagements. Si, dans un instant de vertige, on leur ac92 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE corde une confiance aveugle, elle finit roujours avec la folie qui l'a vu naître. Leur infolvabilité frappe tous les yeux. La bonne foi du monarque, l'hypotheque, les fonds, tout paroît imaginaire. Le créancier, revenn de fon premier éblouissement, revendique fon argent, avec une impatience proportionnée à ses inquiétudes. L'histoire du système vient à l'appui de cette vérité.

Pour pouvoir faire face aux premieres demandes, on eut recours à des expédients bien extraordinaires. L'or fut profcrit dans le commerce. Il fut défendu de garder chez foi plus de cinq cents livres en especes. Un édit annonça plusièurs diminutions successives dans les monnoies. Ces moyens n'arrêterent pas seulement l'empressement qu'on avoit eu à retirer l'argent de la banque : ils y firent encore porter, dans moins d'un mois, quarantequatre millions six cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-dix livres d'especes, à quatre-vingts francs le marc.

Comme cet aveuglement ne pouvoit pas être durable, on pensa que pour rapprocher le papier de l'argent, il convenoit de réduire le billet de banque à la moitié de sa valeur, & l'action à cinq seuviemes. Le marc de l'argent sut porté

Malheureusement elle conserva les privileges des différentes compagnies dont elle étoit formée; & cette prérogative ne servit pas à lui donner de la puissance & de la sagesse. Elle gêna la traite des negres; elle arrêta les progrès des colonies à sucre. La plupart de ses privileges 94 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

ne firent qu'autorifer des monopoles odieux. Les pays les plus fertiles de la verre ne furent entre ses mains ni peuplés, ni cultivés. L'esprit de finance qui retrécit les vues, comme l'esprit de commerce les étend, s'empara de la compagnie, & ne la quitta plus. Les directeurs ne fongerent qu'à tirer de l'argent des droits cédés en Amérique, en Afrique, en Asie, à la compagnie. Elle devint une société de fermiers, plutôt que de négociants. Si elle n'eût eu la probité de payer les dettes accumulées depuis un fiecle par la nation dans l'Inde; si elle n'eût eu la précaution de mettre Pondichery à l'abri de l'invasion en l'entourant de murs, on se trouveroit réduit à l'impossibilité de louer aucune partie de son administration. Son commerce fut foible & précaire, jusqu'au moment où Orri fut chargé des finances du royaume.



#### CHAPITRE X.

Grands succès des François aux Indes.

CE ministre, dont l'intégrité & le désintéressement formoient le caractere, gatoit ses vertus par une rudesse qu'il justifioit d'une maniere peu honorable pour fa nation. Comment cela pourroit-il être autrement, disoit-il un jour à un de ses amis qui lui reprochoit sa brutalité ? sur cent personnes que je vois par jour, cinquante me prennent pour un fot, & cinquante pour un frippon. Il avoit un frere nommé Fulvy, dont les principes étoient moins austeres, mais qui avoit plus de liant & de capacité. Il lui confia le foin de la compagnie, qui devoit prendre nécessairement de l'activité dans de telles mains.

Les deux freres, malgré les préjugés anciens & nouveaux; malgré l'horreur qu'on avoit pour un rejeton du fystème; malgré l'autorité de la Sorbone, qui avoit déclaré le dividende des actions usuraire; malgré l'aveuglement d'une nation assectedule pour n'être pas révoltée d'une

95 HISTOIRE RHILOSOPHIQUE décision si absurde, réussient à persuader au cardinal de Fleury, qu'il convenoit de protéger essicacement la compagnie des Indes. Ils engagerent même ce ministre, quelquesois trop économe, à prodiguer les bienfaits du roi à cet établissement. Le soin d'en conduire le commerce, & d'en augmenter les forces, sur ensuite consié à plusseurs sujets d'une capacité connue.

Dumas fut envoyé à Pondichery. Bientôt il obtint de la cour de Delhi la permission de battre monnoie; privilege qui valut quatre à cinq cent mille francs par an. Il se fit céder le territoire de Karical, qui donna une part considérable dans le commerce du Tanjaor. Quelque temps après, cent mille Marattes firent une invasion dans le Decan. Ils attaquerent le nabab d'Arcate, qui fut vaincu & tué, Sa famille & plusieurs de ses sujets se réfugierent à Pondichery. On les reçut avec les égards qui étoient dus à des alliés malheureux. Ragogi Boussola, général du parti victorieux, demandoit qu'on les lui livrât. Il voulut même exiger douze cent mille livres, en vertu d'un tribut auquel il prétendoit que les François s'étoient anciennement foumis.

Dumas répondit que tant que les Mogols

ET POLITIQUE. Liv. IV. gols avoient été les maîtres de ces contrées, ils avoient toujours traité les Francois avec la confidération due à l'une des plus illustres nations du monde, & qu'elle se faisoit gloire de protéger à son tour ses bienfaiteurs; qu'il n'étoit pas dans le caractere de ce peuple magnanime d'abandonner une troupe de femmes, d'enfants, de malheureux sans défense, pour les voir égorger; que les fugitifs, renfermés dans la ville, étoient sous la protection de son roi, qui s'honoroit fur-tout de la qualité de protecteur des infortunés; que tout ce qu'il y avoit de François dans Pondichery, perdroit volontiers la vie pour les défendre ; qu'il lui en coûteroit la tête, si son souverain savoit qu'il eût seulement écouté la proposition d'une redevance. Il ajouta qu'il étoit disposé à désendre sa place jusqu'à la derniere extrêmité, & que si la fortune lui étoit contraire, il s'en retourneroit en Europe sur ses vaisseaux. Oue c'étoit à Ragogi à juger s'il lui convenoit d'exposer à une destruction entiere une armée, dont le plus grand bonheur devoit être de s'emparer d'un monceau de ruines.

Les Indiens n'étoient pas accoutumés à entendre parler les François avec tant de dignité. Cette fierté jeta le général des Marattes dans l'incertitude : des né-

Tome II.

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE gociations, habilement conduites, le déciderent à accorder la paix à Pondichery. Tandis que Dumas donnoit des richef-

ses & de la considération à la compagnie, le gouvernement envoya la Bourdonnais à l'itle de France.

Au temps de leurs premieres navigations aux Indes, les Portugais avoient découvert à l'est de Madagascar, entre le dix neuvieme & le vingueme degré de latitude, trois isles qu'ils appellerent Mafcarenhas . Cerné & Rodrigue. Ils n'y trouverent ni hommes, ni quadrupedes, & n'y formerent aucun établissement. La plus occidentale de ces isles, qu'ils avoient nommée Mascarenhas, servit d'asyle, vers l'an 1665, à quelques François établis auparavant à Madagascar, Leur nouvelle patrie leur offroit un espace de foixante milles de long sur quarante-cinq de large, où il y avoit peu de plaines & beaucoup de montagnes. Ils v éleverent d'abord des troupeaux; ensuite ils cultiverent des grains d'Europe, les fruits de l'Afie & de l'Afrique, quelques végétaux propres à ce doux climat. La fanté, l'aifance , la liberté dont ils jouissoient , déterminerent plusieurs matelots des vaisfeaux, qui y alloient prendre des rafraîchissements, à se joindre à eux. L'indus-

ET POLITIQUE. Liv. IV. trie augmenta avec la population. En 1718, on tira d'Arabie quelques pieds de café, qui se multiplierent utilement, quoique le fruit cût beaucoup perdu de fon parfum. Leur culture, ainsi que les autres travaux pénibles, devinrent le partage des esclaves qu'on tiroit des côtes d'Afrique ou de Madagascar. Alors l'isle Mascarenhas, qui avoit quitté fon nom pour prendre celui de Bourbon, devint pour la compagnie un objet important. Sa population, en 1763, étoit de 4627 blancs. & de 15149 noirs. 8702 bœufs, 4084 moutons, 7405 chevres, 7619 cochons formoient fes troupeaux. Sur un espace de 125909 arpents de terre mis en valeur. elle récoltoit le manioque nécessaire à la nourriture de ses esclaves; 1135000 livres de bled, 844100 livres de riz, 2879100 livres de mais, & enfin 2535100 livres de café, que la compagnie lui achetoit

Malheureusement cette possession précieuse na point de port. Cet inconvénient tourna les yeux des François vers l'isle de Cerné, où les Portugais, selon leur méthode, avoient jeté quelques quadrupedes, & des volailles, pour les besoins des vaisseaux de leur nation que les circonstances détermineroient à y relâcher.

à raison de six sous la livre.

Les Hollandois, qui s'y fixerent depuis, l'abandonnerent, pour ne pas trop multiplier leurs établillements. Elle étoit déferte, lorsque les François y aborderent en 1720, & changerent son nom de Maurice en celui d'isse de France, qu'elle porte encore.

Les premiers habitants qu'on y fit paffer, étoient partis de Bourbon. On les oublia pendant quinze ans. Ils ne formerent, pour ainfi dire, qu'un corps degarde, chargé d'arborer un pavillon qui apprit aux nations que cette ifle avoit un maître. La compagnie, long-temps incertaine, se décida enfin à la conserver, & la Bourdonnais fut chargé, en 1735, de la rendre utile.



Cet homme, depuis si célebre, étoit né à Saint-Malo. A dix ans il s'étoit embarqué: rien n'avoit interrompu ses voyages, & dans tous il s'étoit fait remarquer. Il avoit réconcilié les Arabes & les Portugais, prêts à s'égorger dans la rade de Moka. Il s'étoit distingué dans la guerre de Mahé. Il étoit le premier des François qui eût imaginé d'armer dans les mers des Indes. On le connoissoit également propre à construire des vaisseaux, à les conduire & à les défendre. Ses projets portoient l'empreinte du génie; & l'esprit

et politique. Liv. IV. 101 de détail qu'il avoit supérieurement, ne retrécissoit pas ses vues. Les difficultés ne servoient qu'à exciter son activité, & à montrer le talent qu'il avoit pour tirer parti des hommes soumis à ses ordres. On ne lui reprocha qu'une passion démesurée pour les richesses, & il faut convenir qu'il n'étoit pas délicat sur le choix des moyens qui pouvoient lui en pro-

curer.

Dès qu'il fut arrivé à l'isse de France, il s'attacha à la connoître. Il lui trouva 31890 toises dans son plus grand diametre, 22124 dans sa plus grande largeur, & 432680 arpents de superficie. La majeure partie de cet espace étoit couverte de forêts presque impénétrables, & de montagnes dont l'élévation ne passoit pas 400 toises. La plupart de ces hauteurs étoient remplies de réservoirs, dont les eaux alloient arroser une terre d'un noir cendré, criblée de trous, & le plus souvent remplie de pierres.

Les côtes attirerent principalement l'attention de la Bourdonnais; & les deux ports, qu'elles offrent aux navigateurs; furent ce qu'il y observa avec plus de soin. Il ne fit pas grand cas de celui du sud-est, dont des vents réguliers & forts rendent la sortie impossible ou très-difficile durant.

102 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

presque toute l'année. Celui du nord ouest lui parut mériter une présérence entiere, quoiqu'on y arrive entre deux bas sonds par un canal étroit, qu'il faille se faire remorquer pour y entrer, & qu'il ne puisse guere contenir que trente-cinq ou quarante vailleaux.

Dès que la Bourdonnais se sut procuré ces connoissances nécessaires, on le vit occupé à inspirer de l'émulation aux premiers colons de l'isle, entiérement découragés par l'abandon où on les avoit laissés, & à assujettir à l'ordre les brigands récemment arrivés de la métropole. Il fit cultiver le riz & le bled, pour la nourriture des Européens. Le manioque, qu'il avoit porté du Brésil, sut destine à la subsistance des esclaves. Madagascar devoit lui fournir la viande nécesfaire à la confommation journaliere des navigateurs & des colons aifés, jusqu'à ce que les troupeaux, qu'il en avoit tirés, fussent affez multipliés, pour qu'on pût fe paifer de ces secours étrangers. Un poste, qu'il avoit placé à la petite isle de Rodrigue, ne le laissoit pas manquer de tortues pour les pauvres. Bientôt les vaisfeaux, qui alloient aux Indes, trouverent les rafraîchissements, les commodités nécessaires après une longue navigation.

ET POLITIQUE. Liv. IV.

On vit fortir des arfenaux trois navires, dont l'un étoit de cinq cents tonneaux. Si le fondateur n'eut pas la confolation de porter la colonie au degré de prospérité dont elle étoit susceptible, il eut du moins la gloire d'avoir découvert ce qu'elle pourroit devenir dans des mains habiles.

Cependant ces créations, quoique faites comme par magie, n'eurent pas l'approbation de ceux qu'elles intérefoient le plus. La Bourdonnais fut réduit à fe juftifier. Un des directeurs lui demandoit un jour, comment il avoit si mal fait les assaires de la compagnie, & si bien les siennes. Cest, répondit il, que j'ai fait mes affaires selon mes lumieres, & celles de la compagnie d'après vos instructions.

Par-tout les grands hommes ont plus fait que les grands corps. Les peuples & les fociétés ne font que les inftruments des hommes de génie : ce font eux qui ont fondé des états, des colonies. L'Efpagne, le Portugal, la Hollande & l'Angleterre doivent leurs conquêtes ou leurs établiffements des Indes à des navigateurs, des guerriers, ou des légiflateurs d'une ame fupérieure. La France,

fur tout, est plus redevable de sa gloire

104 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE à quelques heureux particuliers, qu'à fon gouvernement. Un de ces fujets rares venoit d'établir la puissance des François fur deux isles importantes de l'Afrique; un autre encore plus extraordinaire l'illustroit en Asse: c'étoit Dupleix.

Il fut d'abord envoyé sur les bords du Gange, où il avoit la direction de la colonie de Chandernagor. Cet établissement. quoique formé dans la région de l'univers la plus propre aux grandes entreprifes de commerce, n'avoit fait que languir jusqu'au temps de son administration. La compagnie ne s'étoit pas trouvée en état d'y faire patfer des fonds confidérables; & ses agents, transplantés dans l'Inde sans un commencement de fortune, n'avoient pu profiter de la liberté qu'on leur laissoit d'avancer leur affaires particulieres. L'activité du nouveau gouverneur, qui apportoit des richesses considérables, acquises par dix ans d'heureux travaux, se communiqua à tous les esprits. Dans un pays qui regorge d'argent, ils trouverent aisement du crédit, lorsqu'ils commencerent à s'en montrer dignes. Chandernagor devint bientôt un sujet d'étonnement pour ses voisins, & de jalousie pour ses rivaux. Dupleix qui avoit associé à ses vastes spéculations les autres FranET POLITIQUE. Liv. IV.

cois, s'ouvrit des fources de commerce dans tout le Mogol, & jusque dans le Thibet. En arrivant il n'avoit pas trouvé une chaloupe, & il arma jusqu'à quinze bâtiments à la fois. Ces vaisseaux négocioient d'Inde en Inde. Il en expédioit pour la mer Rouge, pour le golfe Persique, pour Surate, pour Goa, pour les Maldives, pour Manille, pour toutes les mers où il étoit possible de faire un commerce avantageux.

Il y avoit douze ans que Dupleix foutenoit l'honneur du nom François dans le Gange, qu'il étendoit la fortune publique & les fortunes particulieres, lorsqu'en 1742 il fut appellé à Pondichery pour y prendre la direction générale des affaires de la compagnie dans l'Inde. Elles étoient alors plus florissantes qu'elles ne l'avoient jamais été, qu'elles ne l'ont été depuis, puisque les retours de cette année s'éleverent à vingt-quatre millions. Si l'on eût continué à se bien conduire. si l'on eût voulu prendre plus de confiance en deux hommes tels que Dupleix & la Bourdonnais, il est vraisemblable qu'on auroit acquis une puissance qui eut été difficilement détruite.

La Bourdonnais prévoyoit alors une E 5.

106 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE rupture entre l'Angleterre & la France; & il proposa un projet qui devoit donner aux vaisseaux de sa nation l'empire des mers de l'Asie pendant toute la guerre. Convaincu que celle des deux nations qui seroit la premiere en armes dans l'Inde, auroit un avantage décisif, il demanda une escadre qu'il conduiroit à l'isle de France, où il attendroit le commencement des hostilités. Alors il devoit partir de cette isle, & aller croiser dans le détroit de la Sonde, par lequel passent la plupart des vaisseaux qui vont à la Chine, & tous ceux qui en reviennent. Il y auroit intercepté les bâtiments Anglois, & fauvé ceux de fon pays. Il s'y feroit même, emparé de la petite escadre que l'Angleterre envoya dans les mêmes parages; & maître des mers de l'Inde, il y auroit ruiné tous les établissements Anglois.

Le ministere approuva ce plan. On accorda à la Bourdonnais cinq vaisseaux.

de guerre, & il mit à la voile.

À peine étoit-il parti que les directeurs. également blessés du ministere qu'on leur avoit sait de la destination de l'escadre, de la dépense où elle les engageoit, des avantages qu'elle devoit procurer à unhomme qu'ils ne trouvoient pas affez dépendant, renouvellerent les cris qu'ils

et politique. Live IV. 107

avoient déjà pouffés sur l'inutilité de cet armement. Ils étoient ou paroissoient sipersuadés de la neutralité qui subscreeroit dans l'Inde entre les deux compagnies, qu'ils en convainquirent le ministre dont la foiblesse n'étoit plus encouragée, ni l'inexpérience éclairée depuis l'éloigne-

ment de la Bourdonnais. La cour de Versailles ne vit pas qu'une puissance qui a pour base principale le commerce, ne pouvoit pas renoncer férieusement à combattre sur l'Océan Indien ; & que si elle faisoit ou écoutoit des propositions de neutralité, ce ne pouvoit être que dans la vue de gagner du temps. Elle ne vit pas que quand la conventionauroit été faite de bonne foi de part & d'autre, mille inconvenients qu'il n'étoit pas possible de prévoir, devoient déranger une harmonie dont les accords étoient si fragiles. Elle ne vit pas que l'objet qu'on fe proposoit ne pouvoit jamais qu'imparfaitement se remplir, parce que la marine guerriere des deux nations n'étant pasliée par les traités des compagnies, attaqueroit dans les mers d'Europe les navires. de ces sociétés. Elle ne vit pas que dans les colonies mêmes, les deux partiesferoient des préparatifs pour n'être pas surprises; que ces précautions méneroients

nos Histoire philosophique à une défiance réciproque, & la défiance à une rupture ouverte. Elle ne vir rien de tout cela, & l'escadre sur rappellée. Les hostilités commencerent, & la prise de presque tous les bâtiments François qui naviguoient dans l'Inde sit voir trop tard quelle avoir été la politique la plus judiciense.

La Bourdonnais fut touché des fautes qui causoient le malheur de l'état, comme s'il les eût faites lui-même, & il ne fongea qu'à les réparer. Sans magasins, fans vivres, fans argent, il parvint, par fes soins & par sa constance, à former une escadre, composée d'un vaisseau de foixante canons, & de cinq navires marchands armés en guerre. Il ofa attaquer l'escadre Angloise; il la battit, la pourfuivit, la forca de guitter la côte de Coromandel, & alla affiéger & prendre Madras, la premiere des colonies Angloifes. Le vainqueur se disposoit à de nouvelles expéditions. Elles étoient fûres & faciles : mais il se vit contrarié avec un acharnement qui coûta la perte de neuf millions cinquante-fept mille livres, flipulées pour le rachat de la ville conquise, sans compter les faccès qui devoient faivre cet événement.

La compagnie étoit alors gouvernée par

ET POLITIQUE. Liv. IV. deux commissaires du roi, brouillés irréconciliablement. Les directeurs, les subalternes avoient pris parti dans cette querelle, fuivant leurs inclinations ou leurs intérêts. Les deux factions étoient extrêmement aigries l'une contre l'autre. Celle qui avoit fait ôter à la Bourdonnais son escadre . ne voyoit pas fans chagrin qu'il eût trouvé des ressources dans son génie, pour rendre inutiles les coups qu'on lui avoit portés. On a des raisons pour croire qu'elle le poursuivit dans l'Inde, & qu'elle versa le poison de la jalousie dans l'ame de Dupleix. Deux hommes, faits pour s'estimer, pour s'aimer, pour illustrer le nom François, pour aller peut être ensemble à la postérité, devinrent les vils instruments d'une haine qui leur étoit étrangere. Dupleix traversa la Bourdonnais, & lui fit perdre un temps précieux. Celui-ci, après avoir resté trop tard sur la côte de Coromandel, à attendre les secours qu'on avoit différés fans nécessité, vit son escadre ruinée par un coup de vent. La division se mit dans ses équipages. Tant de malheurs, caufés par les intrigues de Dupleix, forcerent la Bourdonnais à repasser en Europe, où un cachot affreux fut la récompense de ses glorieux travaux, & le tombeau des espérances que la nation avoir nto HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fondées sur ses grands talents. Les Anglois, délivrés dans l'Inde de cet ennemi redoutable, & fortifiés par de puissants secours, se virent en état d'attaquer à leur tour les François. Ils mirent le siege devant Pondichery.

Dupleix sut réparer alors les torts qu'il avoit eus. Il défendit sa place avec beaucoup de vigueur & d'intelligence; & après quarante-deux jours de tranchée ouverre, les Anglois furent obligés de se retirer. Bientôt la nouvelle de la paix arriva, & les hossilités cesserent entre la compagnie des deux nations.

La prife de Madras, le combat naval de la Bourdonnais, & la levée du fiege de Pondichery donnerent aux nations de l'Inde le plus grand respect pour les François. Ils furent pour ces régions, le premier peuple de l'Europe, la puissance principale.

Dupleix voulut faire usage des dispofitions des esprits. Il s'occupa du soin de procurer à sa nation des avantages solides & considérables. Pour juger sainement de se projets, il faut avoir sous les \* yeux un tableau de la situation ou étoit alors l'Indostan.

#### CHAPITRE XL

Vues des François pour leur agrandissement. Tableau de l'Indostan.

CETTE belle & riche contrée tenta, sir Pon veut s'en rapporter à des traditions incertaines, l'avidité des premiers conquérants du monde. Mais, soit que Bacchus, Hercule, Sésostris, Darius aient ou n'aient pas parcouru, les armes à la main, cette grande partie du globe, il est certain qu'elle sur, pour les premiers Grecs, un champ inépuisable de fictions & de merveilles. Ces chimeres enchantoient tellement un peuple toujours crédule, parce qu'il sur toujours dominé par son imagination, qu'on ne s'en désabusa pas, même dans les fiecles les plus éclairés de la république.

En réduifant les choses à la vérité, l'on trouvera qu'un air pur, des aliments sains, une grande frugalité avoient de bonne-heure prodigicusement multiplié les hommes dans l'Indostan. Ils connurent les loix, la police, les arts, lorsque le reste de la terre étoit désert ou sauvage. Des

inftiutions sages & heureuses préserverent de la corruption ces peuples, qui paroissoient n'avoir qu'à jouir des bienfaits du sol & du climat. Si de temps en temps les bonnes mœurs s'altéroient dans quelques cœurs, les trônes étoient aussitôt renversés; & lorsqu'Alexandre se

montra dans ces régions, il y restoit fort peu de rois; il y avoit beaucoup de villes

libres.

Un pays, partagé en une infinité de petits états populaires ou affervis, ne pouvoit pas oppofer un front bien redoutable au héros de la Macédoine. Aufil fes progrès furent-ils rapides. Il auroit tout affervi, fi la mort ne l'eût furpris au milieu de fes triomphes.

En suivant le conquérant dans ses expéditions, l'Indien Sandrocotus avoit appris la guerre. Cet homme auquel ses talents tenoient lieu de droits & de naiffance, rassembla une armée nombreuse, & chassa les Macédoniens des provinces qu'ils avoient envahies. Libérateur de sa patrie, il s'en rendit le maître, & réunit sous ses loix l'Indostan entier. On ignore quelle sur la durée de son regne, quelle sur la durée de l'empire qu'il avoit sondé.

Au commencement du huitieme secle,

les Arabes se répandirent aux Indes, comme dans plusieurs autres contrées de l'univers. Ils soumirent à leur domination quelques isles. Mais, contents de négocier passiblement dans le continent, ils n'y formerent que peu d'établissements.

Trois siecles après, des barbares de leur religion, sortis du Khorassan, & conduits par Mahmoud, attaquent l'Inde par le nord, & poussent leurs brigandages jusqu'au Guzurate. Ils emporterent de ces opulentes contrées, d'immenses dépouilles, qu'ils vont ensouir dans leurs

incultes & misérables déserts.

Le fouvenir de ces calamités n'étoit pas encore effacé, lorsque Gengiskan, qui, avec ses Tartares, avoit subjugué la plus grande partie de l'Asse, porta, vers l'an douze cent, ses armes victorieuses sur les rives occidentales de l'Indus. On ignore quelle part ce conquérant & ses descendants prirent aux affaires de l'Indostan. Il est vraisemblable qu'elles les occuperent peu, puisqu'on voit, peu de temps après, les Patanes régner dans ce beau pays.

C'étoient, dit on, des marchands Arabes, établis sur les côtes de l'Indostan, qui, profitant de la foiblesse des rois & des peuples qui les avoient admis parmi cux, s'emparerent, sans beaucoup desforts, de plutieurs provinces, & fonderent un vaste empire dont Delhi sur la capitale. Sous leur domination, l'Inde sur heureuse, parce que des hommes, élevés dans le commerce, n'avoient pas porté dans la conquête cet esprit de ravage & de rapine, qui accompagne ordinairement les invassions.

Les Indiens avoient eu à peine le temps de se façonner à un joug étranger, qu'il leur fallut encore changer de maître. Tamerlan, forti de la grande Tartarie & déjà célebre par ses cruantés & par ses victoires, se montre, à la fin du quatorzieme fiecle, au nord de l'Indoftan. avec une armée aguerrie, triomphante & infatigable. Il s'affure lui-même des provinces septentrionales, & abandonne à ses lieutenants le pillage des terres méridionales. On le croyoit déterminé à Subjuguer l'Inde entiere, lorsque tout àcoup il tourna ses armes contre Bajazet, le vainquit, le détrôna, & se trouva, par la réunion de toutes ses conquêtes, le maître de l'espace immense qui s'étend depuis la délicieuse Smirne jusqu'aux bords fortunés du Gange. Des guerres fanglantes suivirent sa mort. Ses riches dépouilles échapperent à sa postérité. Babar, sixieme

ET POLITIQUE. Liv. 1V. 115 descendant d'un de ses ensants, conserva seul son nom.

Ce jeune prince, élevé dans la mollesse, régnoit à Samarcande, où son aïcul avoit sini ses jours. Les Tartares Usbecks le précipiterent du trône, & le forcerent de se résugier dans le Cabulistan. Ranguildas, gouverneur de la province, l'accueillit, & lui donna une armée.

« Ce n'est pas du côté du nord où » t'appelleroit la vengeance, que tu dois » porter tes pas, lui dit cet homme » fage. Des foldats, amollis par les dé-» lices des Indes, n'attaqueroient pas » sans témérité des guerriers célebres » par leur courage & par leurs victoires. » Le ciel t'a conduit sur les rives de » l'Indus, pour placer fur ta tête une » des plus riches couronnes de l'univers. » Jette les yeux fur l'Indostan. Cet em-» pire, déchiré par les guerres continuel-» les des Indiens & des Paranes, attend » un maître. C'est dans ces délicieuses » régions qu'il faut former une nou-» velle monarchie, & te couvrir d'une » gloire égale à celle du redoutable » Tamerlan, »

Un conseil si judicieux fit sur l'esprit de Babar une sorte impression. On traça, 116 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

fans perdre de temps, un plan d'usurpation, qui fut suivi avec beaucoup de vivacité & d'intelligence. Le succès le couronna. Les provinces septentrionales, Delhi même se soumirent après quelque résistance. Un monarque fugitif eut l'honneur de fonder la puissance des Tar-

tares Mogols, qui existe encore.

La conservation de la conquête exigeoit un gouvernement. Celui que Babar trouva établi dans l'Inde, étoit un despotisme purement civil, tempéré par les usages, par les formes, par l'opinion; en un mot, absolument conforme au caractere de douceur que ces peuples doivent à l'influence du climat, & à l'influence plus puissante encore des opipions religieuses. A cette constitution paisible. Babar fit succéder un despotisme violent & militaire, tel qu'on devoit l'attendre d'une nation conquérante & barbare.

Ranguildas fut long-temps le témoin de la puissance du nouveau souverain. Il s'applaudissoit de son ouvrage. Le souvenir de ce qu'il avoit fait pour placer sur le trône le fils de son maître, remplissoit son ame d'une sarisfaction vraie & sans trouble. Un jour qu'il faisoit sa priere dans le temple, il entendit à côté

ET POLITIQUE. Liv. IV. 117 de lui un banian qui s'écrioit : « ô Dieu! » tu vois les malheurs de mes freres. » Nous fommes la proie d'un jeune » homme qui nous regarde comme un » bien qu'il peut dissiper & consumer à » son gré. Parmi les nombreux enfants » qui t'implorent dans ces vastes con-» trées, un feul les opprime tous : venge-» nous du tyran, venge-nous des traî-» tres qui l'ont porté sur le trône, sans » examiner s'il étoit juste. »

Ranguildas étonné s'approcha du banian, & lui dit: « ô toi qui maudis ma » vieillesse, écoute. Si je suis coupable, » c'est ma conscience qui m'a trompé. » Lorsque j'ai rendu l'héritage au fils de » mon fouverain, lorfque j'ai expofé » ma fortune & ma vie pour établir son » pouvoir, Dieu m'est témoin que j'ai » cru me conformer à ses sages décrets; » & qu'au moment où j'ai entendu ta » priere, je bénissois encore le ciel de » m'avoir accordé les deux plus grands » biens des derniers jours, le repos & » la gloire.

» La gloire, dit le banian? Apprenez, » Ranguildas, qu'elle n'appartient qu'à » la vertu, & non à des actions qui sont » églatantes sans être utiles aux hom-

118 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

» mes. Eh! quel bien avez vous fait à » l'Indostan, quand vous avez couronné » le descendant d'un usurpateur? Aviezvous examiné s'il feroit le bien, s'il » auroit la volonté & le courage d'être iuste? Vous lui avez, dites vous, rendu » l'héritage de ses peres, comme si les » hommes pouvoient être légués & poffédés, ainsi que des terres & des » troupeaux. Ne prétendez pas à » gloire, ô Ranguildas! où si vous vou-» lez de la reconnoissance, allez la » chercher dans le cœur de Babar; » il vous la doit. Vous l'avez achetée » affez cher par le bonheur de tout un » peuple. »

Cependant en appesantissant le despotisse, Babar avoit voulu l'enchasuer luimême, & donner à ses institutions une telle force, que ses successeurs, quoiqu'absolus, susseure de l'etre le juge du peuple & l'arbitre de l'état. Mais son tribunal & son conseil étoient dans la place publique. L'injustice & la tyrannie aiment à se renfermer dans l'ombre; elles se cachent à ceux qu'elles oppriment. Mais, quand le monarque ne vent agir que sous les yeux de ses sujets, c'est qu'il n'a que du bien à ET POLITIQUE. Liv. IV. 119 leur faire. Insulter en face à des hommes rassemblés, est une injure dont les tyrans

mêmes peuvent rougir.

Le principal appui de l'autorité étoit un corps de quatre mille hommes, qui s'appelloient les premiers esclaves du prince. C'est dans ce corps que l'on choi-sissoir les omrahs, c'est à-dire, ceux qui entroient dans les conseils de l'empercur, & à qui il donnoit des terres honorées de grands privileges. Ces sortes de fies étoient toujours amovibles, & le prince héritoit de ceux qu'il en avoit fait possessions de ceux qu'il en avoit fait possessions de ceux qu'il en avoit fait possessions de la nature du despotisme, de n'enrichie des esclaves que pour les dépouiller!

Les places d'omrahs n'en étoient pas moins briguées. C'étoit l'objet de l'ambition de quiconque afpiroit au gouvernement d'une province. Pour prévenir les projets d'élévation & d'indépendance que pouvoient former les gouverneurs, on mettoit auprès d'eux des surveillants qui ne leur étoient foumis en rien, & qui étoient chargés d'examiner l'emploi qu'ils faisoient des forces militaires, qu'on étoit obligé de leur confier pour tenir dans le respect les Indiens assujettis. Les places

120 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fortes étoient fouvent entre les mains d'officiers qui ne rendoient compte qu'à la cour. Cesse cour foupconneuse mandoit souvent le gouverneur, le retenoit ou le déplaçoit, selon les vues d'une politique changeante. Ces vicissitudes étoient devenues si communes, qu'un nouveau gouverneur, sortant de Delhi, resta sur son éléphant, le visage tourné vers la ville, pour voir, disoit-ll, venir son successeur.

Cependant la forme de l'adminifration n'étoit pas la même dans tour l'empire. Les Mogols avoient laisse plusieurs princes Indiens en possession de leurs souverainetés, & même avec pouvoir de les transmettre à leurs descendants. Ils gouvernoient selon les loix du pays, quoique relevant d'un nabab nommé par la cour. On ne leur imposoit qu'un tribut, & l'obligation de rester soumis aux conditions accordées à leurs ancêtres au temps de la conquête.

Il faut que la nation conquérante n'ait pas exercé de grands ravages, puisqu'elle ne fait encore que le dixieme de la poputation de l'Inde. Il y a cent millions d'Indiens sur dix millions de Tartares. Les deux peuples ne se sont point mélangés. Les Indiens seuls sont cultivateurs & ou-

vriers.

ET POLITIQUE. Liv. IV. vriers. Eux feuls remplissent les campaenes & les manufactures. Les mahométans font dans la capitale, à la cour, dans les grandes villes, dans les camps & dans les armées.

Il paroît qu'à l'époque où les Mogols entrerent dans l'Indostan, ils n'y trouverent point de propriétés particulieres. Toutes les terres appartenoient aux princes Indiens; & l'on peut bien croire que des conquérants féroces, livrés à l'ignorance & à la cupidité, consacrerent cet abus, qui est le dernier excès du pouvoir arbitraire. La portion des terres de l'empire, que les nouveaux souverains s'attribuerent, fut divifée en grands gouvernements qu'on appella soubabies. Les foubas, chargés de l'administration militaire & civile, le furent aussi de la perception des revenus. Ils en conficient le foin aux nababs qu'ils établirent dans l'étendue de leurs foubabies, & ceux-ci à des fermiers particuliers, qui furent chargés immédiatement de la culture des terres.

Au commencement de l'année, qui est fixé au mois de juin, les officiers du nabab convenoient avec les fermiers d'un prix de bail. Il se faisoit une espece de contrat, appellé jamabandi, qui étoit Tome 11.

122 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE dépofé dans la chancellerie de la province ; & ces fermiers alloient ensuite. chacun dans leur district, chercher des cultivateurs auxquels ils faisoient des avances assez considérables, pour les mettre en état d'ensemencer les terres. Après la récolte, les fermiers remettoient le produit de leur bail aux officiers du nabab. Le nabab le faisoit passer entre les mains du fouba, & le fouba le versoit dans les tréfors de l'empereur. Les baux étoient ordinairement portés à la moitié du produit des terres ; l'autre moitié servoit à couvrir les frais de culture, à enrichir les fermiers, & à nourrir les cultivateurs. Indépendamment des grains, qui font les récoltes principales, les autres productions de la terre se trouvoient enveloppées dans le même système. Le bétel, le sel, le tabac étoient autant d'objets de ferme.

Il y avoit aussi quelques douanes, quelques droits sur les marchés publics; mais aucune imposition personnelle, aucune taxe sur l'industrie. Il n'étoit pas venu dans la tête des despotes de demander quelque chose à des hommes à qui on ne laissoit rien Le tisseand, renseuné dans son aldée, travailloit sans inquétude, & disposoit librement du fruit de

fon travail.

ET POLITIQUE. Liv. IV. 123
Cette facilité s'étendoit à toute espece de mobilier. C'étoit véritablement la propriété des particuliers. Ils n'en devoient compte à personne. Ils pouvoient en disposer de seur vivant; &, après leur mort, il passoit à leurs descendants. Les maisons des aldées, celles des villes, & les jardins toujours peu considérables, dont elles sont ornées, formoient encore un objet de propriété particuliere. On en héritoit, & l'on pouvoit les vendre.

Dans le dernier cas, le vendeur & l'acheteur se rendoient devant le cothoal. Les conditions du marché étoient rédigées par écrit, & le cothoal apposoit son sceau au pied de l'acte, pour lui don-

ner de l'authenticité.

La même formalité s'observoit à l'égard des esclaves; c'est à dire, de ces hommes infortunés, qui, presses par la misere, préséroient une servitude particuliere qui les faisoit subsister, à l'état d'une servitude générale, dans laquelle ils n'avoient aucun moyen de vivre. Ils se vendoient alors à prix d'argent, & l'acte de vente se passoit en présence du cothoal, afin que la propriété du maître sût connue & inattaquable.

Le cothoal étoit une espece d'officier public, établi dans chaque aldée pour y

124 HISTOIRE PHILOSOPHIOUE faire les fonctions de notaire. C'étoit devant lui que se passoit le petit nombre d'actes auxquels la nature d'un pareil gouvernement pouvoit donner lieu. Un autre officier, du nom générique de gémidard, prononçoit fur les contestations qui s'élevoient entre les particuliers. Ses jugements étoient presque toujours définitifs, à moins qu'il ne s'agît de quelque objet important, & que la partie condamnée n'eût affez de fortune, pour aller acheter un jugement différent à la cour du nabab. Le gémidard étoit aussi chargé de la police. Il avoit le pouvoir d'infliger des peines légeres; mais lorsqu'il s'agissoit de quelque crime capital, le jugement en étoit réservé au nabab parce qu'à lui seul appartenoit le droit

Un tel gouvernement, qui n'étoit rien autre chose qu'un defpotifine qui alloit en se sibudivilant, depuis le trône jusqu'au dernier officier, ne pouvoit avoir d'autre restort qu'une force coactive toujours en action. Aussi, dès que la faison des pluies étoit passée, le monarque quittoit sa capitale, & se rendoit dans son camp. Les nababs, les rajas, les principaux officiers étoient appellés autour de lui, & il parçouroit ainsi successivement les provinces

de prononcer la peine de mort.

### ET POLITIQUE, Liv. IV. 125

de l'empire dans un appareil de guerre, qui, pourtant, n'excluoit pas les ruses de la politique. Souvent on se servoit d'un grand, pour en opprimer un autre. Le rassinement le plus odieux du despotisme est de diviser ses sesclaves. Des délateurs, publiquement entretenus par le prince, somentient ces divisons, & répandoient des alarmes continuelles. Ces délateurs étoient toujours choiss parmi les personnes du rang le plus distingué. La corruption est au comble, quand le

pouvoir ennoblit ce qui est vil.

Chaque année, le Mogol recommençoit les courses, plutôt en conquérant qu'en souverain, allant rendre la justice dans les provinces comme on y va pour les piller, & maintenant son autorité par les voies & l'appareil de la force, qui font que le gouvernement despotique n'est qu'une continuation de la guerre. Cette maniere de gouverner, quoiqu'avec des formes légales, est bien dangereuse pour un despote. Tant que les peuples n'éprouvent ses injustices que par le canal des dépositaires de son autorité, ils se contentent de murmurer en présumant que le souverain les ignore, & ne les souffriroit pas : mais lorfqu'il vient les confacrer par sa présence & ses propres décisions, 116 Histoire Philosophique il perd la confiance. L'illusion cesse. C'étoir un Dieu; c'est un imbécille ou un méchan.

Cependant les empereurs Mogols ont joui long-temps de l'idée superstitieuse que la nation s'étoit formée de leur caractere facré. La magnificence extérieure qui en impose au peuple, plus que la justice, parce que les hommes ont une plus grande opinion de ce qui les accable que de ce qui les fert ; la richesse fastueuse de la cour du prince, & la pompe qui l'environnoit dans ses voyages, nourriffoient dans l'esprit des peuples ces préjugés de l'ignorance servile qui tremble devant les idoles qu'elle a faites. Ce qu'on raconte du luxe des plus brillantes cours de l'univers n'approche pas de l'ostentarion du Mogol, lorsqu'il se montroit à fes sujets. Les éléphants, autrefois si terribles à la guerre, & qui n'y feroient plus que des masses incommodes depuis que l'on combat avec la foudre ; ces colosses de l'orient, inconnus à nos climats, donnent aux despotes de l'Asse un air de grandeur dont nous n'avons pas l'idée. Les peuples se prosternent devant le monarque élevé majestueusement sur un trône d'or , resplendissant de pierreries , porté par le superbe animal qui s'avance

# ET POLITIQUE. Liv. IV.

à pas leats, sier de présenter, au respect de tant d'esclaves, le maître d'un grand empire. C'est ainsi qu'en éblouissant les hommes, ou en les esfrayant, les Mogols conserverent & même étendirent leurs conquêtes. Aurengzeb les acheva, en se rendant maître de toute la péninssile. Tout l'Indostan, si l'on en excepte une petite langue de terre sur la côte de Malabar, se soumit à ce tyran superstitieux & barbare, teint du sang de son pere, de ses freres & de ses neveux.

Ce despote exécrable avoit fait détester la puissance Mogole; mais il la foutint, & à sa mort elle tomba pour ne plus se relever. L'incertitude du droit de fuccefsion fut la premiere cause des troubles que l'on vit naître après lui, au commencement du dix-huitieme fiecle. Il n'v avoit qu'une seule loi généralement reconnue . celle qui ordonnoit que le trône ne fortiroit point de la famille de Tamerlan. D'ailleurs, chaque empereur pouvoit choifir fon fuccesseur, n'importe à quel degré de parenté. Ce droit indéfini étoit une source de discorde. De jeunes princes que leur naissance appelloit à régner , & qui se trouvoient souvent à la tête d'une province & d'une armée, foutenoient leurs prétentions les armes à la main,

## 128 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

& ne respectoient guere les dispositions d'un despote qui n'étoit plus. C'est ce qui arriva à la mort d'Aurengzeb. Sa magnifique dépouille sur ensanglantée. Dans ces convulsions du corps politique, les ressorts qui contenoient une milice de douze cent mille hommes se relâcherent. Chaque nabab ne songea plus qu'à se rendre indépendant, à étendre les contributions qu'on levoit sur le peuple, & à diminuer les tributs qu'on envoyoit au trésor de l'empereur. Rien ne sur plus réglé par la loi, & tout sut conduit par le caprice, ou troublé par sa violence.

L'éducation des jeunes princes ne promettoit aucun remede à tant de maux. Abandonnés aux femmes jusqu'à l'âge de fept ans, imbus pendant leur adolefcence de quelques préceptes religieux. ils alloient ensuite consommer, dans la molle oissveté d'un ferrail, ces années de jeunesse & d'activité qui doivent former l'homme, & l'instruire dans la science de la vie. On les amollissoit, pour n'avoir pas à les craindre. Les conspirations des enfants contre leurs peres étoient fréquentes. On vouloit les prévenir, on leur ôtoit toute vertu, de peur qu'ils ne fussent capables d'un crime. De là cette penfée atroce d'un poëte oriental que les peres, ET POLITIQUE. Liv. IV. 129 pendant la vie de leurs fils, donnent toute leur tendresse à leurs petits-fils, parce qu'ils aiment en eux les ennemis de leurs ennemis.

Les Mogols n'avoient plus rien de ces mœurs fortes qu'ils avoient apportées de leurs montagnes. Ceux d'entr'eux qui parvenoient à quelque place importante, ou à de grandes richesses, changeoient de domicile suivant les saisons. Dans ces retraites plus ou moins délicieuses, ils n'occupoient que des maisons bâties d'argile & de terre, mais dont l'intérieur respiroit toute la mollesse Asiatique, tout le faste des cours les plus corrompues. Par-tout où les hommes ne peuvent élever une fortune stable, ni la transmettre à leurs descendants, ils se hâtent de raffembler toutes leurs jouissances dans le feul moment dont ils soient sûrs. Ils épuifent, au milieu des parfums & des femmes, & tous les plaisirs, & tout leur être.

L'empire Mogol étoit dans cet état de foiblesse, lorsqu'il sut attaqué, en 1738, par le sameux Thamas-Koulikan. Les innombrables milices de Linde se disperferent sans résistance devant cent mille Persans, comme ces mêmes Persans avoient été autresois dissipés devant trente 130 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE
mille Grecs inftruits par Alexandre. Thaimas entra victorieux dans Delhi, requt
les foumiffions de l'imbécille Muhammet,
& trouvant le monarque plus imbécille
encore que les fujets, lui permit de vivre
& de régner, réunit à la Perse les provinces qui étoient à sa bienséance, & se
retira chargé d'un butin immense & des
dépouilles de l'Indostan.

Muhammet, méprifé par son vainqueur, le fut encore plus par ses sujets. Les grands ne voulurent plus relever du vaisal d'un roi de Perse. Les nababies devinrent indépendantes, & ne furent plus foumises qu'à un léger tribut. Inutilement l'empereur exigea qu'elles continuassent d'être amovibles; chaque nabab employoit la force, pour rendre sa place héréditaire, & le fer décidoit de tout. La guerre se faisoit continuellement entre le maître & les sujets. sans être traitée de rebellion. Quiconque put payer un corps de troupes, prétendit à une souveraineté. La feule formalité qu'on observoit, c'étoit de contrefaire le seing de l'empereur dans un firman ou brevet d'investiture. L'usurpateur se le faisoit apporter. & le recevoit à genoux. Cette comédie étoit nécessaire pour en imposer au peuple, qui respectoit encore assez la

ET POLITIQUE. Liv. IV. 131 famille de Tamerlan, pour vouloir que toute espece d'autorité parût au moins émaner d'elle.

Ainsi la discorde, l'ambition & l'anarchie désoloient cette belle contrée de l'Indostan. Les crimes étoient d'autant plus aifés à cacher, que les grands de l'empire étoient accoutumés à n'écrire jamais qu'en termes équivoques, & n'employoient que des agents obscurs qu'ils désavouoient quand il le falloit. L'assaffinat & le poison devinrent des forfaits communs qu'on ensevelissoit dans l'ombre de ces palais impénétrables, remplis de satellites prêts à tout oser au moindre signal de leur maître.

Les troupes étrangeres, appellées par les différents partis, mirent le comble au défastre de ce malheureux pays. Elles en emportoient les richesses, ou forcoient les peuples à les enfouir. Ainsi disparurent peu à peu ces trésors amassés pendant tant de siecles. Le découragement devint général. La terre ne fot plus cultivée, & les manufactures languirent. Les peuples ne vouloient plus travailler pour des étrangers déprédateurs, ou pour des oppresseurs domestiques. La misere & la famine se firent fentir. Ces calamités qui, depuis dix ans,

132 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

ra'ageoient les provinces de l'empire.; alloient s'étendre jufqu'à la côte de Coromandel. Le fage Nizam - Elmoulouk, fouba du Decan, n'étoit plus. Sa prudence & fes talents avoient fait fleurir la partie de l'Inde où il commandoit. Les négociants d'Europe craignirent que leur commerce ne tombât, lorfqu'il n'auroit plus cet abri. Contre ce danger, ils ne voyoient de ressource que la propriété d'un terroir assez afte pour contenir un nombre de manufacturiers suffissant pour former leurs cargaisons.

Dupleix fut le premier qui vit la posfibilité de réalifer ce souhair. La guerre avoit amené à Pondichery des troupes nombreuses, avec lesquelles il espéra de se procurer, par des conquêtes rapides, des avantages plus considérables que les nations rivales n'en avoient obtenu par

une conduite svivie & résléchie.

Depuis long-temps il étudioit le caractere des Mogols, leurs intrigues, leurs întérêts politiques. Il avoit acquis sur ces objets, des lumieres, qui auroient pu étonner dans un homme élevé à la cour de Delhi. Ces connoissances, profondément combinées, l'avoient convaincu qu'il pouvoit se donner une issuence principale dans les affaires de l'Indostan,

ET POLITIQUE. Liv. IV. 133 peut-être en devenir l'arbitre. La trempe de fon ame, qui le portoit à vouloir au delà même de ce qu'il pouvoit, donnoit une nouvelle force à ses réflexions. Rien ne l'effrayoit dans le grand rôle qu'il fe disposoit à jouer à six mille lieues de sa patrie. Inutilement voulut-on lui en faire craindre les dangers ; il n'étoit frappé que de l'avantage glorieux d'affurer à la France une domination nouvelle au milien de l'Asie, de la mettre en état, par les revenus qui y seroient attachés, de couvrir les frais de commerce & les dépenses de souveraineré; de l'affranchir même du tribut que notre luxe paie à l'industrie des Indiens, en procurant au royaume des cargaifons riches & nombreuses ; qui ne seroient achetées par aucune exportation d'argent, mais dont le fonds seroit fait par la surabondance des nouveaux revenus. Plein de ce grand projet. Dupleix failit avec empressement la premiere occasion qui se présenta de l'exécuter; & bientôt il ofa disposer de la foubabie du Decan, de la nababie du Carnate, en faveur de deux hommes prêts à tous les facrifices qu'il exige-

roit.

La foubable du Decan est une viceroyauté, composée de plusieurs provinces

134 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE qui formoient autrefois des états indépendants. Elle s'étend depuis le cap Comorin julqu'au Gange. Celui qui occupe cette grande place, a inspection sur tous les princes Indiens, sur tous les gouverneurs Mogols qui sont dans l'étendue de fa jurisdiction; & c'est dans ses mains que font dépofées les contributions qui doivent enrichir le trésor public. Il peut obliger ses subalternes de le suivre dans toutes les expéditions militaires qu'il juge à propos de faire dans les contrées foumises à ses commandements; mais sans un ordre formel du chef de l'empire, il ne lui est pas permis de les conduire sur un territoire étranger.

La soubabie du Decan, étant devenue vacante en 1748, Dupleix, après une suite d'événements & de révolutions, où la corruption des Mogols, la soiblesse des Indiens, l'audace des François se firent également remarquer, en mit en possession, au commencement de 1751, Salabetzingue, l'un des fils du dernier vice roi. Ce succès assurantes en autre vantages aux établissements François répandus sur la côte de Coromandel; mais l'importance de Pondichery parut exiger des soins plus particuliers. Cette ville, située dans le Carnate, a des rapports

ET POLITIQUE. Liv. IV. 135 fi fuivis & fi immédiats avec le nabab de cette riche contrée, qu'on crut nécessaire de procurer le gouvernement de la province à un homme, sur l'affection & la dépendance duquel on pût compter. Le choix tomba sur Chandafaëd, connu par ses intrigues, par ses malheurs, par ses faits de guerre, par un caractere serme, & parent du dernier nabab.

Pour prix de leurs fervices, les Francois se firent céder un territoire immense. À la tête de leurs acquifitions, étoit l'isle de Scheringham, formée par deux branches du Caveri. Cette isle, longue & fertile, doit son nom & sa célébrité à une pagode, qui est fortifiée comme la plupart des grands édifices destinés au culte public. Le temple est entouré de fept enclos carrés, éloignés les uns des autres de trois cents cinquante pieds, & formés par des murs qui ont une affez grande élévation & une épaisseur proportionnée. L'autel est au centre. Un seul monument de cette espece, avec ses fortifications, & les mysteres & les richesses qu'il renferme, est plus propre à maintenir, à perpétuer une religion, que la multiplicité des temples & des prêtres dispersés dans les villes, avec les

136 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE facrifices, les cérémonies, les prieres, les discours, qui, par leur nombre, leur publicité, leur fréquente répétition, sont . exposés au rebut des sens fatigués, au mépris de la raison clair-voyante, à des profanations dangereuses, ou à un oubli & à un abandon que le clergé redoute encore plus que des facrileges. Les prêtres de l'Inde, aussi sages que ceux de l'Egypte, ont la politique de ne laisser pénétrer aucun étranger dans la pagode de Scheringham. A travers les fables qui enveloppent l'histoire de ce temple, il v a apparence qu'un philosophe savant qui pourroit y être admis, trouveroit dans les emblêmes la forme & la conftruction de l'édifice; dans les pratiques superstitieuses & les traditions particulieres à cette enceinte sacrée, des sources d'instructions, & des lumieres sur l'hiftoire des fiecles les plus reculés. Des pélerins de tout l'Indostan y viennent chercher l'absolution de leurs péchés , & ne se présentent jamais sans une offrande proportionnée à leur fortune. Ces dons étoient encore si considérables, au commencement du siecle, qu'ils faisoient subfister . dans les douceurs d'une vie oisive & commode, quarante mille personnes. Ces brames, malgré les gênes d'une

ET POLITIQUE. Liv. IV. 137 affez grande subordination, étoient tellement saisfaits de leur situation, qu'ils quittoient rarement leur retraite, pour se précipiter dans les intrigues & la

politique.

Indépendamment des autres avantages que Scheringham offroit aux François, ils y trouvoient une position qui devoit leur donner une grande influence dans les pays voisins, & un empire absolu sur le Tanjaor, qu'ils étoient les maîtres de priver, quand ils le voudroient, des eaux nécessaires pour la culture de ses riz.

Karical & Pondicheri virent augmenter chacun leur territoire, d'un espace de dix lieues & de quatre-vingts aldées. Si ces acquisitions n'étoient pas aussi considérables que celle de Scheringham pour l'influence dans les assaires générales, elles étoient bien plus avantageuses au

commerce.

Mais c'étoit encore peu de chose, au prix du territoire qu'on gagnoit au nord. Il embrassoit le Condavir, Masulipatan, l'isle de Divi, & les quatre provinces de Mourafanagar, d'Elour, de Ragimendry & de Chicakol. Des concessions de cette importance rendoient les François mattres de la côte dans une étendue de six

138 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE cents milles, & devoient leur donner des toiles supérieures à celles qui sortent du reste de l'Indostan. Il est vrai qu'ils ne devoient jouir des quatre provinces, qu'autant qu'ils entretiendroient, au service du souba, le nombre des troupes dont on étoit convenu; mais cet engagement qui ne lioit que leur probité, ne les inquiétoit guere. Leur ambition dévoroit d'avance les trésors accumulés dans ces vastes contrées depuis tant de siecles.

L'ambition des François, & leurs projets de conquête alloient bien plus loinencore. Ils fe proposoient de se faire céder la capitale des colonies Portugaises, & de s'emparer du triangle qui est entre Masulipatan, Goa, & le cap Comorin.

En attendant que le temps fût venu de réalifer ces brillantes chimeres, ils regardoient les honneurs qu'on prodiguoit perfonnellement à Dupleix, comme le préfage, des plus grandes prospérités. On n'ignore pas que toute colonie étrangere est plus ou moins odieuse aux indigenes; qu'il est dans les principes d'une conduite judicieuse, de chercher à diminuer cette aversion, & que le plus puissant moyen pour arriver à ce but est d'adopter,

ett politique. Liv. IV. 139 autant qu'il est possible, les usages du pays où l'on veut vivre. Cette maxime, généralement vraie, l'est sur-tout dans les contrées où l'on pense peu, & par conséquent aux Indes.

Le penchant que le chef des François avoit pour le faste Asiatique, l'affermisfoit encore plus dans ces principes. Auffi fut il comblé de joie, lorsqu'il se vit revêtu de la dignité de nabab. Ce titre le rendoit l'égal de ceux dont on avoit été réduit jusqu'alors à briguer la protection, & lui donnoit une grande facilité pour préparer les révolutions qu'il jugeroit convenables aux grands intérêts qui lai étoient confiés. Il espéra encore davantage du gouvernement qu'il obtint de toutes les possessions Mogoles, dans un esvace presqu'aussi étendu que la France entiere. Tous les revenus de ces riches contrées devoient être déposés dans ses mains, sans qu'il sût obligé d'en rendre compte au fouba même.

Quoique ces arrangements, faits par des marchands, ne dusient pas être agréables à la cour de Delhi, on craignit peu son ressentiment. Privée de secours d'hommes & d'argent, que les soubas, les nababs, les rajas, ses moindres préposes se permettoient de lui resu140 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fer, elle se voyoit affaillie de tous les côtés.

Les Rajeputes, descendants de ces Indiens que combattit Alexandre, chassés de leurs terres par les Mogols, se sont réfugiés dans des montagnes presqu'inaccessibles. Des troubles continuels les mettent hors d'état de former des projets de conquête; mais dans les moments de repos que leur laissent leurs dissentions, ils font des incursions qui fatiguent un empire épuifé.

Les Patanes sont des ennemis encore plus redoutables. Chassés par les Mogols de la plupart des trônes de l'Indostan, ils se sont réfugiés au pied du mont Imaüs, qui est une branche du Caucase. Ce séjour a singuliérement changé leurs mœurs, & leur a donné une férocité de caractere qu'ils n'avoient pas fous un ciel plus doux. La guerre est leur occupation la plus ordinaire. On les voit se ranger indifféremment sous les étendards des princes Indiens ou Mahométans; mais leur docilité n'égale pas leur valeur. De quelque crime qu'ils se soient rendu coupables, il est dangereux de les en punir, parce que l'esprit de vengeance les porte à l'assassinat, quand ils sont foibles, & à la révolte, lorsque leur nombre peut ET POLITIQUE. Liv. IV. 141 les enhardir à des démarches audacieufes. Depuis que la puissance dominante a perdu sa force, la nation a secoué le 
joug. Ses généraux ont même, il y a peu d'années, pousse leurs ravages jusqu'à 
Delhi, qu'ils n'ont abandonné qu'après 
un affreux pillage.

Au nord de l'Indostan est une nation. qui, quoique nouvelle, & même parce qu'elle est nouvelle, inspire encore plus de terreur. Ces peuples, connus fous le nom de Seiks, ont su se tirer des fers du despotisme & de la superstition, quoiqu'entourés de nations esclaves. On les dit sectateurs d'un philosophe du Thibet, qui leur donna des idées de liberté, & leur enseigna le déifme, sans aucun mêlange de superstition. Ils se firent connoître au commencement du siecle; mais alors ils étoient moins regardés comme une nation que comme une secte. Durant les calamités de l'empire Mogol, leur nombre s'accrut confidérablement, par des apostats de toutes les religions qui vinrent se joindre à eux, & y chercherun asyle contre les vexations & les fureurs de leurs tyrans. Pour être admis dans cette société, il suffit de jurer une haine implacable à la monarchie. Il passe pour constant, que dans un tempte est

un autel sur lequel est placé le code de leur législation, à côté duquel on voit un sceptre & un poignard. Quatre vieillards sont élus, pour consulter, dans l'occasion, la loi, unique souverain de cette république. Les Seiks "possedent actuellement toute la province de Punjal, la plus grande partie du Multan & du Sinde, les deux rives de l'Indus, depuis Cachemire jusqu'à Tatta, & tout le pays du côté de Delhi, depuis Lahor jusqu'à Sirhind: ils peuvent mettre sur pied une armée de soixante mille bons chevanx.

Mais de tous les ennemis du Mogol, il n'y en a pas d'aussi dangereux que les Marattes. Ces peuples, devenus depuis quelque temps si célebres, occupoient, autant que l'obscurité de leur origine & de leur histoire permet de le conjecturer, plusieurs provinces de l'Indostan d'où la crainte ou les armes des Mogols les chasserent. Ils se réfugierent dans les montagnes qui s'étendent depuis Surate jusqu'à Goa, & y formerent plusieurs peuplades, qui, avec le temps, se fondirent dans un seul état, dont Sattarah fut la capitale. La plupart d'entr'eux porterent bientôt le vice & la licence à tous les excès qu'on doit attendre d'un peuple

ET POLITIQUE. Liv. IV. 143 ignorant qui a scouté le joug des préjugés, sans mettre à leur place de bonnes loix & des lumieres. Dégodrés des occupations louables & paisibles, ils ne respirerent que le brigandage. Cependant leurs rapines se bornoient à piller quelques villages, à détrousser quelques caravanes, lorsque le Coromandel, pressé par Aurengzeb, les avertit de leurs forces, en implorant leur secours.

A cette époque on les vit sortir de leurs rochers, sur des chevaux petits & mal faits, mais robustes & accoutumés à une mauvaise nourriture, à des chemins impraticables, à des fatigues excessives. Un turban, une ceinture, un manteau, cétoit tout l'équipage du cavalier Maratte. Ses provisions se réduisoient à un petit sac de riz, & à une bouteille de cuir remplie d'eau. Il n'avoit pour armes qu'un fabre d'une trempe excellente.

Malgré le fecours de ces barbares, les princes Indiens furent forcés de subir le joug d'Aurengzeb; mais le conquérant, lassé de lutter sans cesse contre des troupes irrégulieres, qui portoient continuellement la destruction & le ravage dans les provinces nouvellement asservies, se détermina à un traité qui auroit été honteux, si la nécessité, plus forte que les

144 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE préjugés, les ferments & les loix, ne l'avoit dicté. Il céda à perpétuiré aux Marattes le droit de chotaye, ou la quatrieme partie des revenus du Decan, soubable formée de toutes les usurpations qu'il avoit faites dans la péninfule.

Cette espece de tribut sur régulièrement payé, tant que vécut Aurengzeb. Après sa mort, on le donna, on le refusa, suivant qu'on étoit, ou qu'on n'étoit pas en force. Le soin de le lever attira les Marattes en corps d'armée, jusque dans les lieux les plus éloignés de leurs montagnes. Leur audace s'est accrue dans l'anarchie de l'Indostan. Ils ont sait trembler l'empire; ils en ont déposé les chess; ils ont accordé leur appui aux rajas, aux nababs, qui cherchoient à se rendre indépendants. Leur influence a été sans bornes.

Tandis que la cour de Delhi luttoit avec défavantage contre tant d'ennemis acharnés à fa ruine, M. de Buffy, qui, avec un foible corps de François & une armée Indienne, avoit conduit Salabetzingue à Aurengabad, fa capitale, s'occupoit avec fuccès du foin de l'affermir fur le trône où il l'avoit placé. L'imbé-

cillité

ET POLITIQUE. Liv. IV. 145 eillité du prince, les confpirations dont elle fut la cause, l'inquiétude des Marattes, les firmans qu'on avoit accordés à des rivaux, d'autres obstacles traverferent se vues sans y rien changer. Il fit régner le protégé des François plus paisiblement que les circonstances ne permettoient de l'espérer, & il le maintint dans une indépendance absolue du chef de l'empire.

La situation de Chandasaëb, nommé à la nababie du Carnate, n'étoit pas si heureuse. Les Anglois, toujours opposés aux François, lui avoient suscité un rival, nommé Mahamer-Alikan, Le nom de ces deux princes fervit de voile aux deux nations, pour se faire une guerre vive : elles combattoient pour la gloire, pour la richesse, pour servir les passions de leurs chefs, Dupleix & Saunders. La victoire passa souvent de l'un à l'autre camp. Les fuccès auroient été moins variés, fi le gouverneur de Madras eût eu plus de troupes, ou le gouverneur de Pondichery de meilleurs officiers. Tout portoit à douter lequel de ces deux hommes, à qui la nature avoit donné le même caractere d'inflexibilité, finiroit par donner la loi : mais on étoit bien affuré qu'aucune ne la recevroit, tout le temps qu'il lui Tome II.

146 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE resteroit un soldat ou une roupie ponr se soutenir. Cet épuisement même, malgré leurs efforts excessifs, paroissoit fort éloigné, parce qu'ils trouvoient l'un & l'autre, dans leur haine & dans leur génie, des ressources que les plus habiles ne soupçonnoient pas. Il étoit manifeste que les troubles ne cesseroient point dans le Carnate, à moins que la paix n'y arrivât d'Europe; & l'on pouvoit craindre que le feu, concentré depuis six ans dans l'Inde, ne se communiquat au loin. Les ministres de France & d'Angleterre dissiperent ce danger, en ordonnant aux deux compagnies de se rapprocher. Elles firent un traité conditionnel, qui commença par suspendre les hostilités dans les premiers jours de 1755, & qui devoit finir par établir entr'elles une égalité entiere de territoire, de force & de commerce à la côte de Coromandel & à celle d'Orixa. Cet arrangement n'avoit pas encore obtenu la fanction des cours de Londres & de Verfailles, lorsque de plus grands intérêts rallumerent le flambeau de la guerre entre les deux nations.



#### CHAPITRE XIL

Guerre entre les Anglois & les François. Les derniers perdent tous leurs établissements

LA nouvelle de ce grand incendie, qui, de l'Amérique septentrionale, se communiqua à tout l'univers, arriva aux Indes dans un temps où les Anglois avoient à foutenir contre le fouba du Bengale une guerre très embarrassante. Si les François avoient été alors ce qu'ils étoient quelques années auparavant, ils auroient joint leurs intérêts aux intérêts des naturels du pays. Des vues étroites & des intérêts mal combinés leur firent desirer d'assurer, par une-convention formelle, une neutralité, qui, dans les dernieres dissentions, avoit eu lieu fur les bords du Gange, Leur rival leur fit espérer cet arrangement tant qu'il eut besoin de leur inaction. Mais auffi-tôt que ses succès l'eurent mis en état de donner la loi, il attaqua Chandernagor. La prise de cette place entraîna la ruine de tous les comptoirs qui lui étoient subordonnés; & elle mit les An148 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE glois en état de faire passer des hommes, de l'argent, des vivres, des vaisseaux, à la côte de Coromandel, où les François venoient d'arriver avec des forces consi-

dérables de terre & de mer.

Ces forces, destinées à couvrir les établissements de leur nation, & à détruire ceux de leur ennemi, étoient plus que suffisantes pour ce double objet. Il s'agissoit seulement d'en faire un usage raisonnable, & l'on s'égara dès les premiers.

pas. La preuve en est sensible.

Avant le commencement des hostilités, la compagnie possédoit, aux côtes d'Orixa & de Coromandel, Masulipatan avec cinq provinces; un grand arrondissement autour de Pondichery, qui n'avoit eu long-temps qu'une langue de sable; un domaine à peu près égal, près de Karikal; & ensin l'isse de Scheringham. Ces possésions formoient quatre masses trop éloignées les unes des autres pour s'étayer mutuellement. On y voyoit l'empreinte de l'esprit un peu décousu, & de l'imagination souvent gigantesque de Dupleix, qui les avoit acquises.

Le vice de cette politique avoit pu être corrigé. Dupleix, qui rachetoit ses défauts par de grandes qualités, avoit amené les affaires au point de se faire offrir le gouET POLITIQUE. Liv. IV. 7.49 vernement perpétuel du Carnate. C'étoit la province de l'empire Mogol la plus florissante. Des circonstances singulieres & heureuses lui avoient donné de fuite trois nababs de la même famille, qui avoient fixé un œil également vigilart fur la culture & sur l'industrie. La félicité générale avoir été le fruit d'une conduite si douce & si généretse, & les revenus publics étoient montés à douze millions. On en auroit donné la fixieme partie à Salabetzingue, & le surplus seroit resté à la compagnie.

Si le ministere & la direction, qui, tour à tour, vouloient & ne vouloient pas être une puissance dans l'Inde, avoient été capables d'une résolution ferme & invariable, ils auroient pu ordonner à leur agent d'abandonner toutes les conquêtes éloignées, & de s'en tenir à ce grand établissement. Seul , il devoit donner aux François une exiftence inébranlable, un état serré & contigu, une quantité prodigieuse de marchandifes, des vivres pour l'approvisionnement de leurs places fortes, des revenus suffisants pour entretenir un corps de troupes qui les eût mis en état de braver la jalousie de leurs voisins, & la haine de leurs ennemis. Malheureusement pour

150 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE eux, la cour de Verfailles ordonna qu'on refusat le Carnate, & les affaires resterent sur le pied-où elles étoient avant

cette proposition.

La fituation étoit délicate. Peut-être n'y avoit il que Dupleix qui pût s'y foutenir, ou à fon défaut, l'officier célebre qui étoit entré le plus avant dans sa confidence; & qui avoit eu le plus de part à ses combinaisons. On en jugea autrement. Dupleix avoit été rappellé. Le général qu'on chargea de la guerre de l'Inde, crut devoir renverser un édifice qu'il ne falloit qu'étayer dans des temps de trouble, & il publia ses idées avec un éclat qui ajoutoit beaucoup à l'imprudence de ses résolutions.

Cet homme, dont le caractere indomptable étoit presque toujours en contradiction avec les circonstances, avoit reçu de la nature les qualités les moins propres au commandement. Dominé par une imagination sombre, impétueuse, irréguliere; ses discours, ses projets & ses démarches formoient un contraste continuel. Emporté, soupconneux, jaloux, absolu à l'excès, il inspira une méfiance, un découragement universels; il excita des haines qui ne sont pas assouvies. Ses opérations militaires, son administration civile, fes combinations politiques, tout fe ressentit du désordre de ses idées.

L'évacuation de l'isle de Scheringham fut la principale cause des malheurs de la guerre du Tanjaor. On perdit Masulipatan & les provinces du nord, pour avoir renoncé à l'alliance de Salabetzingue. Les petites puissances du Carnate, ne respectant plus dans les François le caractère de leur ancien ami, le souba du Decan, acheverent de tout perdre, en embrassant d'autres intérêts.

D'un autre côté, l'escadre Françoise, supérieure à celle des Anglois, l'avoit combattue trois fois, fans avoir pu la vaincre; & elle avoit fini par la laisser la maîtresse de la mer. Cet abandon décida la perte de l'Inde. Pondichery, livré aux horreurs de la famine, fut obligé de se rendre le 15 janvier 1761. Lally avoit corrigé la veille un projet de capitulation dressé par le conseil; il avoit nommé des députés pour l'apporter au camp ennemi; & par une contradiction qui le peint, mais dont les suites ont été farales, il chargea ces mêmes députés d'une lettre pour le général Anglois, auquel il marquoit qu'il ne vouloit point de capitulation, parce que les Anglois étoient gens à ne pas la tenir.

### 152 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

En prenant possession de la place, le conquérant sit embarquer pour l'Europe, non seulement les troupes qui l'avoient désendue, mais encore tous les François attachés au service de la compagnie. On poussa plus loin la vengeance; Pondichery sut détruit, & cette superbe ville ne sut plus qu'un monceau de ruines.

Ceux de ses habitants, qu'on avoit transportés en France, y arriverent avec le désespoir d'avoir perdu leur fortune. & d'avoir vu, en s'éloignant du rivage, leurs maisons renversées. Ils remplirent Paris de leurs cris; ils dénoncerent leur \_ chef à l'indignation publique; ils le représenterent au gouvernement comme l'auteur de tous leurs maux, comme la cause unique de la perte d'une colonie florissante. Lally fut arrêté; le parlement instruisit son procès. Il avoit été accusé de haute trahifon & de concussion : la premiere de ses accusations sut reconnue absolument fausse; la seconde resta sans preuves; & cependant Lally fur condamné à perdre la tête.

Nous demanderons, au nom de l'humanité, quel étoit fon crime dans l'ordre des loix? Le glaive redoutable de la juftice n'a point été dépofé dans les mains des magiftrats, pour venger des haines. ET POLITIQUE. Liv. IV.

particulieres, ni même pour fuivre lesmouvements de l'indignation publique. C'est à la loi seuse qu'il appartient de marquer les victimes; & si les clameurs d'une multitude aveugle & passionnée pouvoient décider les juges à prononcer une peine capitale, l'innocence prendroit la place du crime, & il n'y auroit plus de sûreté pour le citoyen. Analysons l'arrér sous ce point de vue.

Il déclare Lally convaincu d'avoir trahi les intérêts du roi, de son état, & de la compagnie des Indes. Qu'est-ce que trahir les intérêts? Où est la loi qui ordonne peine de mort, pour ce délit vague & indésni? Il n'en existe, il ne peut en exister aucune. La disgrace du prince, le mépris de la nation, l'opprobre public sont les châtiments destinés à l'homme incapable ou insense qui a mal servi l'état: mais la mort, & la mort sur l'échasaud, pour la mériter, il faut des crimes d'una autre genre.

L'arrêt déclare encore Lally convaincus de vexations, d'exactions, d'abus d'autorité. Nous n'en doutons pas; il en a commis sans nombre. Il a employé des moyens violents pour se procurer des restources pécuniaires; mais cet argent a été versés dans le trésor public. Il a vexé, il a tourque

154 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE menté des citoyens; mais il n'a point attenté à leur vie, il n'a point attenté à leur honneur. Il a fait dresser des gibets dans la place publique, mais il n'y a fait attacher personne.

Dans la vérité, c'étoit un fou noir & dangereux; un homme odieux & méprifable; un homme effentiellement incapable de commander aux autres. Mais ce n'étoit ni un concussionnaire, ni un traître; & pour nous servir de l'expression d'un philosophe dont les vertus sont honneur à l'humanité: tout le monde avoit; droit de tuer Lally, excepté le bourreaue.



# CHAPITRE XIII.

Source des malheurs éprouvés par les François.

LEs disgraces qu'éprouvoient les François en Asie avoient été prévues par tousles observateurs, qui résléchissoient sur la corruption de cette nation. Ses mœurs avoient sur-tout dégénéré dans le climat voluptueux des Indes. Les guerres, que: Dupleix avoit faites dans l'intérieur des terres, avoient commencé un affez granda nombre de fortunes. Les dons que Salabetzingue prodigua à ceux qui le conduifirent triomphant dans fa capitale, & l'affermirent sur le trône, les multiplierent & les augmenterent. Les officiers, qui n'avoient pas partagé le péril, la gloire, les avantages de ces expéditions: brillantes, chercherent à se consoler de: leur malheur, en réduisant à la moitié. le nombre des cipayes qu'ils devoients avoir, & dont ils pouvoient facilement détourner la folde, parce qu'on leur en laissoit la manutention. Les commis à qui i ces ressources étoient interdites, débitant: G, 60

156 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE les marchandifes envoyées d'Europe, nerendoient à la compagnie que la moindre partie d'un bénéfice qu'elle auroit dû avoir entier, & lui revendoient fort cher celles. de l'Inde, qu'elle auroit dû recevoir de la premiere main. Ceux qui étoient chargés de l'administration de quelque poffession. l'affermoient eux-mêmes sous des noms Indiens, ou la donnoient à vil prix, parce qu'ils avoient reçu d'avance une gratification confidérable; fouvent même ils retenoient tout le revenu de ces poffessions, en supposant des violences & des ravages qui avoient rendu impossible le recouvrement. Toutes les entreprises . de quelque nature qu'elles fussent, s'accordoient clandestinement : elles étoient la proje des employés qui avojent fu fe rendre redoutables, ou de ceux qui jouisfoient de plus de faveur & de fortune. L'abus solemnel aux Indes, de faire & de recevoir des présents à chaque traité, avoit multiplié les engagements sans nécesité. Les navigateurs qui abordoientdans ces climats, éblouis des fortunes qu'ils voyoient quadrupler d'un voyage à l'autre, ne voulurent plus regarder lesvaisseaux dont on leur confioit le commandement, que comme une voie de trafic & de richesse qui leur étoit ouverte

ET POLITIQUE. Liv. IV.

La corruption fut portée à son comble par les gens de qualité, avilis & ruinés, qui, fur ce qu'ils voyoient, fur ce qu'ils entendoient dire, voulurent passer en Asie, dans l'espérance d'y rétablir leurs affaires, ou d'y continuer avec impunité leurs déréglements. La conduite personnelle des directeurs les mettoit dans la nécessité de fermer les yeux sur tous ces défordres. On leur reprochoit de ne voir dans leur place que le crédit, l'argent, le pouvoir qu'elle leur donnoit. On leur reprochoit de livrer les postes les plus importants à des parents sans mœurs, fans application, fans capacité. On leur reprochoit de multiplier fans cesse & sans mesure le nombre des facteurs, pour se ménager des protecteurs à la ville & à la cour. Enfin, on leur reprochoit de fournir eux - mêmes ce qu'on auroit obtenu ailleurs à un prix plus modique, & de meilleure qualité. Soit que le gouvernement ignorat ces excès, foit qu'il n'eût pas le courage de les réprimer, il fut. par fon aveuglement ou par fa foibleffe. complice, en quelque forte, de la ruine des affaires de la nation dans l'Inde. On pourroit même, fans injustice, l'accuser d'en avoir été la cause principale, par les instruments foibles ou Infideles, qu'il em158 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ploya pour diriger, pour défendre une colonie importante, qui n'avoit pas moins à craindre de sa corruption, que des flottes & des armées Angloises.

## CHAPITRE XIV.

Mesures que l'on prend en France pour le rétablissement des affaires dans l'Inde.

LE poids des malheurs, qui accabloient la compagnie dans l'orient, étoit augmenté par la fituation où elle se trouvoit en Europe. Dès les premiers moments, on crut devoir en présenter le fidele tableau aux actionnaires. Cette vérité amena le désespoir, & ce désespoir enfanta cent systèmes, la plupart absurdes. On passoit rapidement de l'un à l'autre, sans qu'aucun pût fixer des esprits pleins d'incertitude & de défiance. Des moments précieux se passoient en reproches & eninvectives. L'aigreur nuisoit aux délibérations. Personne ne pouvoit prévoir où tant de convulsions aboutiroient, lorsqu'un. jeune négociant, d'un génie hardi, lumineux & profond, fe fit entendre. A fa: voix, les orages se calment, les cœurs

ET POLITIQUE. Liv. IV. s'ouvrent à l'espérance. Il n'y a qu'un avis. & c'est le sien. La compagnie, que les ennemis de tout privilege exclusif desiroient de voir abolie, & dont tant d'intérêts particuliers avoient juré la ruine. est maintenue; & ce qui est indispensable, on la réforme.

Parmi les caufes qui avoient précipité: la compagnie dans l'abyme où elle fetrouvoit, il y en avoit une regardée depuis long-temps comme la fource de toutes. les autres : c'étoit la dépendance , ou plutôt la fervitude où le gouvernement tenoit ce grand corps depuis près d'un demi-fiecle.

Dès 1723, la cour avoit elle - même choisi les directeurs. En 1720, un commissaire du roi fut introduit dans l'administration de la compagnie. Dès - lors, plus de liberté dans les délibérations; plus de relation entre les administrateurs & les propriétaires; aucun rapport immédiat entre les administrateurs & le gouvernement. Tout se dirigea par l'influence & suivant les vues de l'homme de la cour. Le mystere, ce voile dangereux d'une administration arbitraire, couvrit toutes les opérations; & ce ne fut qu'en 1744 qu'on affembla les actionnaires. Ils furent autorifés à nommer des160 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

fyndics, & à faire tous les ans une assemblée générale; mais ils n'en surent pas mieux instruits de leurs affaires, ni plus mastres de les diriger. Le prince continua à nommer les directeurs; &, au lieu d'un commissaire qu'il avoit eu jusqu'alors dans la compagnie, il voulut en avoir deux.

Dès ce moment, il y eut deux partis. Chacun des commillaires forma des projets différents, adopta des protégés, chercha à faire prévaloir fes vues. De là les divisions, les intrigues, les délations, les haines, dont le foyer étoit à Paris, mais qui s'étendirent jusqu'aux Indes, & qui y éclaterent d'une maniere si funesse pour la nation.

Le ministere, frappé de tant d'abus, & fatigué de ces guerres interminables, y chercha un remede. Il crut l'avoir trouvé en nommant un troisieme commissaire. Cet expédient ne sit qu'augmenter le mal. Le despotisme avoit régné lorsqu'il n'y en avoit qu'un; la division, lorsqu'il y en eut deux: mais dès l'instant qu'il y en eut trois, tout tomba dans l'anarchie. On revint à n'en avoir que deux, qu'on tâcha de concilier le mieux qu'on put; & il n'y en avoit même qu'un en.1764, lorsque-les actionnaires deman;

derent qu'on rappellat la compagnie à fon essence, en lui rendant sa liberté.

Ils oferent dire au gouvernement que c'étoit à lui à s'imputer les malheurs & les fautes de la compagnie, puisque les actionnaires n'avoient ptis aucune part à la conduite de leurs affaires ; qu'elles ne pouvoient être dirigées vers le but le plus utile pour eux & pour l'état, qu'autant qu'elles le seroient librement, & qu'on établiroit des relations immédiates entre les propriétaires & les administrateurs, entre les administrateurs & le ministère : que toutes les fois qu'il y auroit un intermédiaire, les ordres donnés d'une part, & les représentations faites de l'autre, recevroient nécessairement en passant, par ses mains, l'impression de ses vues particulieres, & de sa volonté personnelle; en sorte qu'il seroit toujours le véritable & l'unique administrateur de la compagnie : qu'un administrateur de cette nature, toujours sans intérêt, souvent sans lumieres, facrifieroit perpétuellement à l'éclat passager de son administration, & à la faveur des gens en place, le bien & l'avantage réel du commerce : qu'on devoit tout attendre au contraire d'une administration libre, choisie par les propriétaires, éclairée par eux, agissant avec162 HISTOINE PHILOSOPHIQUE eux, & loin de laquelle on écarteroit conframment toute idée de gêne & de contrainte.

Ces raisons furent senties par le gouvernement. Il assura à la compagnie sa liberté par un édit solemnel; & le même négociant qui venoit de lui donner une nouvelle existence par son génie, forma un projet de statuts provisoires, pour donner une nouvelle forme à son administration.

Le but de ces institutions étoit que la compagnie ne fût plus conduite par des hommes qui souvent n'étoient pas dignes d'en être les facteurs ; que le gouvernement ne s'en mêlât que pour la protéger; qu'elle fût également préservée de la servitude, fous laquelle elle avoit constamment gémi, & de l'esprit de mystere qui avoit perpétué la corruption ; qu'il y eût des relations continuelles entre les administrateurs & les actionnaires; que Paris, privé de l'avantage dont jouissent les capitales des autres nations commerçantes, celui d'être un port de mer, pût s'instruire du commerce dans les assemblées libres & paifibles; que le ciroyen s'y formât enfin des idées justes de ce lien puissant de toutes les nations, & qu'il apprît, en s'éclairant sur les sources de la prospéET POLITIQUE. Liv. IV. 163 rité publique, à respecter le négociant dont les opérations y contribuent, ainst qu'à mépriser les prosessions qui la détruisent.

Les événements qui fuivirent ces sages infitutions, surent plus heureux qu'on n'osoit l'espérer. On remarqua de tous côtés une grande activité. Durant les cinquantées que dura la nouvelle administration, les ventes s'éleverent annuellement à dix-huit millions. Elles n'avoient pasété si considérables, dans les temps qu'on avoit regardés comme les plus brillants; puisque depuis 1726, jusques & y compris 1756, elles n'étoient montées qu'à 437,376,284 livres; ce qui faisoit année commune, paix & guerre, 14, 108, 212 liv.

Il faut tout dire. Les bénéfices depuis 1764 n'étoient pas ce qu'ils avoient été. La différence de l'achat à la vente, qui avoit été auparavant de cent pour cent au moins, n'étoit plus que d'environ foixante-dix pour cent. Cette diminution de profit venoit du défaut de fonds, de la confidération Françoife dans l'Inde, du pouvoir exorbitant de la nation conquérante qui venoit d'affervir ces régions éloignées. Les agents de la compagnie étoient réduits à fe procurer l'argent & la margine de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la margine de la compagnie de la compagnie de la margine de la compagnie de la margine de la compagnie de la c

164 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE chandise aux conditions les plus dures. Ils tiroient l'un & l'autre des négociants Anglois, qui cherchoient à faire passer en Europe les fortunes immenses qu'ils avoient faites en Asse.

C'est avec ces entraves & ces dégoûts, qu'étoit exercé le privilege exclusif du commerce des Indes, lorsque le gouvernement jugea convenable de le suspendre. Il faut voir quelle étoit alors la situation de la compagnie.



### CAPITRE XV.

Les mesures sont insuffisantes. On substitue le commerce des particuliers à celui de la compagnie. Situation de ce corps à l'époque de son anéantissement.

AVANT 1764, il existoit 50,268 actions. A cette époque le ministere, qui, en 1746, 1747 & 1748, avoit abandonné aux actionnaires le produit des actions & des billets d'emprunt qui lui appartenoient, leur sacrissia les billets & les actions mêmes, les uns & les autres-au nombre de 11, 835, pour les indemnisser des dépenses qu'ils avoient faites durant la derniere guerre. Ces actions ayant été annullées, il n'en resta que 38,432.

Les besoins de la compagnie firent décider dans la suite un appel de 400 l. par action. Plus de trente-quatre mille actions remplirent cette obligation. Les quatre mille qui s'en étoient dispensées ayant été réduites aux termes de l'édit, qui avoit autorisé l'appel, aux cinq hui-

166 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE tiemes de la valeur de celles qui y avoient fatisfait; le nombre total fe trouva réduit,

par l'effet de cette opération, à 36, 920 actions entieres & six huitiemes.

Le dividende des actions de la compagnie de France a varié, comme celui des autres compagnies, suivant les circonstances. Il fut de 100 livres, en 1722; depuis 1723 jusqu'en 1745, de 150; depuis 1746 jusqu'en 1749, de 70 liv.; depuis 1750 jufqu'en 1758, de 80 liv.; depuis 1759 jusqu'en 1763, de 40 liv.; Il ne sut que de 20 livres en 1764. Ces détails démontrent que le dividende & la valeur de l'action qui s'y proportionnoit toujours, étoient nécessairement assujetris au hasard du commerce, & au flux & reflux de l'opinion publique. De là ces écarts prodigieux, qui tantôt élevoient, tantôt abaissoient le prix de l'action; qui de deux cents pistoles la réduisoient à cent, dans la même année; qui la reportoient ensuite à dix huit cents livres pour la faire retomber à sept cents quelque temps après. Cependant, au milieu de ces révolutions, les capitaux de la compagnie étoient presque toujours les mêmes. Mais c'est un calcul que le public ne fait jamais. La circonstance du moment le détermine; & dans sa confiance comme

dans fes craintes, il va toujours au delà du but.

Les actionnaires perpétuellement exposés à voir leur fortune diminuer de moitié en un jour, ne voulurent plus courir les hasards d'une pareille situation. En faisant de nouveaux fonds pour la reprise. du commerce, ils demanderent à mettre à couvert tout ce qui leur restoit de leur bien ; de maniere que dans tous les temps, l'action eût un capital fixe, & une rente assurée. Le gouvernement confacra cet arrangement par son édit du mois d'août 1764. L'article treizieme porte expressement que pour assurer aux actionnaires un fort fixe, stable & indépendant de tout événement futur du commerce, il fera détaché de la portion du contrat, qui se trouvoit libre alors, le fonds nécessaire pour former à chaque action un capital de 1,600 livres, un intérêt de 80 livres, sans que cet intérêt & ce capital soient tenus de répondre, en aucun cas & pour quelque cause que ce soit , des engagements que la compagnie pourroit contracter postérieurement à cet édit.

La compagnie devoit donc pour 36,920 actions & six huitiemes, sur le pied de 80 liv. par action, un intérêt de 2, 953, 660 liv. Elle payoit pour ses différents

168 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE CONTRAS 2, 727, 506 livres; ce qui faisoit en tout 5, 681, 166 livres de rentes perpétuelles. Les rentes viageres montoient à 3, 074, 899 livres. Ainsi la totalité des rentes viageres & perpétuelles formoit une somme de 8, 756, 065 livres. On va voir maintenant quels étoient les moyens de la compagnie, pour faire face à des engagements si considérables.

Ce grand corps, beaucoup trop mêlé dans les opérations de Law, lui avoit fourni, 90,000,000 livres. A la chûte du fyllême, on lui abandonna pour fon paiement la vente exclusive du tabac, qui rendoit alors trois millions par an; mais il ne lui restoit aucun fonds pour fon commerce. Auffi fon inaction durat-elle jusqu'en 1726, que le gouvernement vint à son secours. La célérité de ses progrès étonna toutes les nations. L'effor qu'il prenoit, sembloit devoir l'élever au dessus des compagnies les plus Rorissantes. Cette opinion, qui étoit générale, enhardissoit les actionnaires à se plaindre de ce qu'on ne doubloit pas, qu'on ne triploit pas les répartitions. Ils croyoient, & le public croyoit avec eux que le trésor du prince s'enrichissoit de leurs dépouilles. Le profond mystere, fous

ET POLITIQUE. Liv. IV. 169 fous lequel on ensevelificit le secret des opérations, donnoit beaucoup de force à ces conjectures.

Le commencement des hostilités, entre la France & l'Angleterre, en 1744, rompit le charme. Le ministere, trop gêné dans ses affaires pour faire des facrifices à la compagnie, l'abandonna à elle-même. On fut alors bien furpris de voir tout prêt à s'écrouler, ce colosse, qui n'avoit point éprouvé de fecousses. & dont tous les malheurs se réduisoient à la perte de deux vaisseaux d'une valeur médiocre. C'en étoit fait de fon fort, fi, en 1747, le gouvernement ne se fût reconnu débiteur envers la compagnie de 180,000,000 livres, dont il s'obligeoit de lui payer à perpétuité l'intérêt au denier vingt. Cet engagement, qui devoit lui tenir lieu de la vente exclufive du tabac, est un point si important dans son histoire, qu'on ne le trouveroit pas assez éclairci, si nous ne reprenions les choses de plus haut.

L'ufage du tabac, introduit en Europe après la découverte de l'Amérique, ne fit pas en France des progrès rapides. La confommation en étoit si bornée, que le premier bail, qui commença le premier décembre 1674, & qui finit le premier

Tome II.

170 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE octobre 1680, ne rendit au gouvernement que 500, 000 liv. les deux premieres années, & 600, 000 liv. les quatre dernieres, quoiqu'on eût joint à ce privilege le droit de marque sur l'étain. Cette ferme fut confondue dans les fermes générales, jusqu'en 1691, qu'elle y resta encore unie; mais elle y fut comprise pour 1, 500; 000 liv. par an. En 1697, elle redevint une ferme particuliere aux mêmes conditions, jusqu'en 1709, où elle recut une augmentation de 100,000 livres, jusqu'en 1715. Elle ne fut alors renouvellée que pour trois années, dont les deux premieres devoient rendre 2, 000, 000 livres, & la derniere 200, 000 liv. de plus. A cette époque, elle fur élevée à 4,020,000 liv. par an; mais cet arrangement ne dura que du premier octobre 1718, au premier juin 1720. Le tabac devint marchand dans toute l'étendue du royaume, & resta sur ce pied jusqu'au premier septembre 1721. Les particuliers en firent, dans ce court intervalle, de si grandes provisions, que lorsqu'on voulut rétablir cette ferme, on ne put la porter qu'à un prix modique. Ce bail, qui était le onzieme, devoit durer neuf ans, à com-

mencer du premier septembre 1721, au

ET POLITIQUE. Liv. IV. 171 premier octobre 1730. Les fermiers donnoient, pour les treize premiers mois, 1, 300, 000 liv.; 1, 800, 000 liv., pour la feconde année; 2,560,000 liv., pour la troisseme année; & 3,000,000 liv., pour chacune des six dernieres. Cet arrangement n'eut pas lieu, parce que la compagnie des Indes, à qui le gouvernement devoit 90, 000, 000 livres portées au trésor royal en 1717, demanda la ferme du tabac, qui lui avoit été alors aliénée à perpétuité, & dont les événements particuliers l'avoient empêché de jouir. Sa requête fut trouvée juste, & on lui adjugea ce qu'elle sollicitoit avec la plus grande vivacité.

Elle régit, par elle même, cette ferme, depuis le premier octobre 1723, jusqu'au dernier septembre 1730. Le produit, durant cet espace, sut de 50, 083, 967 liv. 11 f. 9 d.; ce qui faisoit par an, 7, 154, 852 liv. 10 f. 3 d.; sur quoi il falloit déduire chaque année, pour les frais d'exploitation, 3, 042, 963 liv.

19 f. 6. d.

Ces frais énormes firent juger qu'une affaire qui devenoit tous les jours plus considérable, feroit mieux entre les mains des fermiers généraux, qui la conduiroient avec moins de dépense, par le

172 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE moyen des commis qu'ils avoient pour d'autres usages. La compagnie leur en fit bail pour huit années. Ils s'engagerent à lui payer 7,500,000 livres pour chacune des quatre premieres années, & 8,000,000 liv. pour chacune des quatre dernieres. Ce bail fut continué fur le même pied jusqu'au mois de juin 1747, & le roi promit de tenir compte à la compagnie de l'augmentation de produit, lorsqu'elle seroit connue & conftatée.

A cette époque, le roi réunit la ferme du tabac à ses autres droits, en créant & aliénant au profit de la compagnie neuf millions de rente perpétuelle, au principal de cent quatre-vingts millions. On crut lui devoir ce grand dédommagement pour l'ancienne dette de quatre-vingt-dix millions, pour l'excédant du produit de la ferme du tabac, depuis 1738 jusqu'en 1747, & pour l'indemniser des dépenses faites pour la traite des negres, des pertes souffertes pendant la guerre, de la rétrocession du privilege exclusif du commerce de Saint-Domingue; de la non-jouissance du droit de tonneau, dont le paiement avoit été suspendu depuis . 1731. Ce traitement a paru cependant infuffifant à quelques actionnaires, qui ET POLITIQUE. Liv. IV.

font parvenus à découvrir que, depuis 1758, il s'est vendu annuellement dans le royaume onze millions sept cent mille livres de tabac à un écu la livre, quoiqu'il n'eût coûté d'achat que vingt-sept

francs le cent pesant. La nation pense bien différemment-Elle a accusé les administrateurs, qui déterminerent le gouvernement à se reconnoître débiteur d'une somme si consdérable, d'avoir immolé la fortune publique aux intérêts d'une fociété particuliere. Un écrivain qui examineroit de nos jours si ce reproche est ou n'est pas fondé, passeroit pour un homme oisif. Cette discussion est devenue très utile . depuis que les vraies lumieres se sont répandues. Il fussira de remarquer que c'est avec les neuf millions de rente malà propos sacrifiés par l'état, que la compagnic failoit face aux 8, 756, 065 liv. dont elle étoit chargée, de maniere qu'il lui restoit encore environ 244, 000 liv. de revenu libre.

Il est vrai qu'elle devoit en dettes chirographaires 74, 505, 000 liv.; mais elle avoit dans son commerce, dans sa caisse ou dans ses recouvrements à faire, 70, 733, 000 livres; somme presque suffisante pour balancer ses dettes.

### 174 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Son unique richesse consistoit donc en estets mobiliers ou immobiliers, pour environ vingt millions, & dans l'espérance de l'extinction des rentes viageres, qui, avec le temps, devoir lui donner trois millions de revenu, dont la valeur actuelle pouvoit être assimilée à un capital libre de trente millions.

Indépendamment de ces propriétés, la compagnie jouifloit de quelques droits qui lui étoient extrêmement utiles. On lui avoit accordé le commerce excluffé du café. Le bien général exigea que celui qui venoit des ifles de l'Amérique, fortit de fon privilege en 1736; mais il lui fut accordé en dédommagement une fomme annuelle de cinquante mille francs. qui lui fut toujours payée. Le privilege même du café de Moka, fut détruit en 1767, le gouvernement ayant permis l'introduction de celui qui étoit tiré du levant. La compagnie n'obtint à ce fujet aucune indemnité.

Elle avoit éprouvé, l'année précédente, une privation plus sensible. On lui avoit accordé, en 1720, le droit de porter seule des esclaves dans les colonies d'Amérique. Le vice de ce système ne tarda pas à se faire sentir; & il su décidé que tous les négociants du royaume pour

roient prendre part à ce trafic, à condition qu'ils ajouteroient une piftole par têre, aux treize livres qu'avoit accordé le trésor royal. En supposant que les isles Françoises recevoient quinze mille noirs par an, il en résultoit un revenu de 345, ooo liv. pour la compagnie. Cet encouragement qui lui étoit donné pour un commerce qu'elle ne faisoit pas, fut supprimé en 1767, mais remplacé par un équivalent moins déraisonnable.

La compagnie, au temps de sa formation, avoit obtenu une gratiscation de 50 l. pour chaque tonneau de marchandises qu'elle exporteroit, & une gratiscation de 75 livres pour chaque tonneau de marchandises qu'elle importeroit. Le ministere, en lui ôtant ce qu'elle tiroit des negres, porta la gratiscation de chaque tonneau d'exportation à 75 livres, & à 80 livres, celle de chaque tonneau d'importation. Qu'on les évalue annuellement à six mille tonneaux, & l'on trouvera pour la compagnie un produit de plus d'un million, en y comprenant les 50,000 liv. qu'elle recevoit pour les casés.

En conservant ses revenus, la compagnie avoit vu diminuer ses dépenses. L'édit de 1764 avoit fait passer la propriété des isses de France & de Bourbon ars6 Histoire Philosophique dans les mains du gouvernement, qui s'étoit impossé l'obligation de les fortifier & de les défendre. Par cet arrangement, la compagnie s'étoit trouvée déchargée d'une dépense annuelle de deux millions, sans que le commerce exclussé dont elle jouissoit dans ces deux colonies

eût reçu la moindre atteinte.

Avec tant de moyens apparents de prospérité, la compagnie devoit s'endetter tous les jours, parce que ses revenus & les bénésices de son commerce n'étoient pas suffisants pour payer tout à la fois les dépenses attachées à l'administration de ce commerce, & celles qui tiennent à la souveraineté; dépenses qui s'élevoient ensemble à huit millions par an. Elles pouvoient même se porter plus loin, étant susceptibles, par leur nature, de s'étendre & de s'accroître à l'infini, suivant les vues politiques du gouvernement, qui est l'unique juge de leur importance & de leur nécessité.

Dans une situation si fâcheuse, la compagnie ne pouvoit se soutenir que par le secours du gouvernement. Mais depuis quelque temps le conseil de Louis XV paroissoit envisager avec indifférence l'existence de ce grand corps. Il parut enfin un arrêt du conseil, en date du 13 août

ET POLITIQUE. Liv. IV. 1769, par lequel le roi suspendoit le privilege exclusif de la compagnie des Indes. & accordoit à tous ses sujets la liberté de naviguer & de commercer au delà du cap de Bonne - Espérance. Cependant, en donnant cette liberté inattendue, le gouvernement crut devoir v' appofer quelques conditions. L'arrêt qui ouvre cette nouvelle carriere aux armatears particuliers , les affujettit à fe munir de passe-ports qui doivent leur être délivrés gratuitement par les administrateurs de la compagnie des Indes; il les oblige à faire leur retour dans le port de l'Orient, exclusivement à tout autre; il établit un droit d'indult fur toutes lesmarchandises provenant des Indes; droit: qui, par un fecond arrêt du confeil ... rendu le 6 septembre suivant, fut fixé: à cinq pour cent fur toutes les marchandises des Indes & de la Chine, & à trois:

L'arrêt du 13 août, en se bornant & suspendre le privilege de la compagnie, membloit conserver aux actionnaires la faculté d'en reprendre l'exercice : maissils n'en prévirent pas la possibilité, & la se déterminerent sagement à une

pour cent sur toutes celles du crû des isles de France & de Bourbon. 178 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE liquidation qui pût affurer le fort de leurs créanciers, & les débris de leur fortune.

Ils offrent au roi de lui céder tous les waiffeaux de la compagnie, au nombre de trente; tous les magafins & les édifices qui lui appartenoient au port de l'Orient, & aux Indes; la propriété de fes comptoirs & des aldées qui en dépendoient; tous fes effets de marine & de guerre; enfin, huit cents efclaves qu'elle s'étoit réfervés aux ifles. Cesobjets furent évalués trente millions par les actionnaires qui demanderent en même temps le paiement de 16,500,000 livres qui leur étoient dues par le gouvernement.

Le roi, en agréant la cession proposée, crut devoir en diminuer le prix: non pas que les choses qui en faisoient l'objet n'eussent une valeur plus considérable encore dans les mains de la compagnie; mais parce qu'en passant dans celles du gouvernement, elles devenoient pour lui une charge nouvelle. Ainsi, au lieu de 46,500,000 livres demandées par les actionnaires, le prince, pour s'acquitter en totaliré avec eux, créa à leur profit, par son édit du mois de

ET POLITIQUE. Liv. IV. 179 janvier 1770, 1, 200, coo livres de rentes perpétuelles au principal de trente. millions.

Ce nouveau contrat servit d'hypotheque à un emprunt de douze millions enrentes viageres à dix pour cent, & parvoie de loterie, que la compagnie fit dans le mois de février suivant. L'objet de cet emprunt étoit de faire face aux engagements pris pour former les dernieres expéditions: mais il ne suffisoir pas encore; & dans l'impossibilité de se procurer des sonds par la voie du crédit, les actionnaires remirent au roi, dans leur assemblée du 7 avril 1770, toutes leurs propriétés, à l'exception du capital hypothéqué aux actions.

Les principaux objets compris dans cette nouvelle ceffion confiftoient dans. l'extinction de 4, 200, 000 liv. de rentes viageres; dans la partie du contrat de neuf millions qui excédoit le capital des actions; dans l'hôtel de Paris; dans les marchandifes des Indes attendues en 1770 & 1771, préfiimées devoir s'élever à 26,000,000 l.; & enfin, dans trois ou quarte millions de créances à exercer fur des débiteurs, la plupart folvables aux Indes , aux ifles de France & de Bourbon, aux ifles de France & de Bourbon,

18a HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Saint-Domingue. Les actionnaires s'engageoient en même temps à fournir au roi une somme de 14, 768, 000 livres, par la voic d'un appel qui fut fixé à 400 liv. par action. Le ministere, en acceptant ces divers arrangements, s'engagea de son côté à payer toutes les rentes perpétuelles & viageres constituées par la compagnie; tous les autres engagements qui montoient à environ quarante-cinq millions; toutes les pensions & demi - foldes qu'elles avoient accordées, & qui formoient un objet annuel de quatre-vingt mille francs; enfin, à supporter tous les frais & tous les risques d'une liquidation, qui, nécessairement, devoit durer plusieurs années.

Le roi, en même temps, porta à 2,500 livres, produifant 125 liv. de rente, le capital de l'action, qui, par l'édit du mois d'août 1764, avoit été fixé à 1,600 livres de principal, produifant une rente de 80 liv. La nouvelle rente de 125 liv. fut affujette à la retenue du dixieme; & il fut décidé que le produit de ce dixieme feroit employé annuellement au rembourfement des actions par la voie du fort, fur le pied de leur capital de 2,500 livres; de maniere que la rente des actions rem-

ET POLITIQUE. Liv. IV. 181 boursées accroîtroit le fonds d'amortissement jusqu'au parfait remboursement de la totalité des actions.

Ces conditions respectives se trouvent consignées dans un arrêt du conseil, du 8 avril 1770, portant homologation de la délibération prise la veille dans l'assemblée générale des actionnaires, & revêtu de lettres patentes en date du 22 du mêmo mois. Au moyen de ces arrangements, l'appel a été fourni; le tirage pour le remboursement des actions, au nombre de deux cents vingt, a été fait chaque année, & les dettes chirographaires de la compagnie ont été fidellement acquittées à leur échéance.

Il est difficile, d'après ces détails, de se former une idée précise de la maniere d'être actuelle de la compagnie des Indes, & de l'état légal du commerce qu'elle exerçoit. Cette compagnie, aujourd'hui sans possessions, sans mouvement, sans objet, ne peut pourtant pas être regardée comme absolument détruite, puisque les actionnaires se sont réservé en communale capital hypothéqué de leurs actions, & qu'ils ont une caisse particuliere, & des députés pour veiller à leurs intérêts. D'un autre côté, le privilege a été sufpendu, mais il n'a été que suspendu. &

#### 182 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

il n'est point compris au nombre des objets cédés au roi par la compagnie. La loi qui l'a établie subsiste encore ; les vaisseaux qui partent pour les mers des Indes ne peuvent s'expédier qu'à la faveur d'une permission délivrée au nom de la compagnie. Ainsi la liberté accordée n'est qu'une liberté précaire; & si les actionnaires demandoient à reprendre leur commerce, en offrant des fonds suffisants pour en affurer l'exploitation, ils en auroient incontestablement le droit, sans qu'il fût besoin d'une loi nouvelle. Mais, à l'exception de ce droit apparent, qui dans le fait est comme non existant, par l'impuissance où sont les actionnaires de l'exercer, tous les autres droits, toutes leurs propriétés, tous leurs comptoirs ont passé dans les mains du gouvernement. Parcourons rapidement ces possessions, en commençant par le Malabar.



#### CHAPITRE XVI.

Situation actuelle des François à la côte de Malabar.

ENTRE le Canara & le Calicut, est une contrée qui a dix-huit lieues d'étendue sur la côte, & sept ou huit au plusdans les terres. Le pays, extrêmement inégal, est couvert de poivriers & de cocotiers. Il est partagé en plusieurs petits districts, soumis à des seigneurs Indiens, tous vassaux de la maison de Colastry. Le chef de cette famille bramine doit borner son attention à ce qui peut intéresser leculte des dieux. Il feroit au dessous de lui de se livrer à des soins profanes, & c'est son plus proche parent qui tient les rênes de son gouvernement. L'état est partagé en deux provinces. Dans la plus confidérable, nommée l'Irouvenate, on voit le comptoir Anglois de Tallichery & le comptoir Hollandois de Cananor. Ces deux nations s'en partagent le poivre, de maniere que la premiere en tire ordinairement quinze cent mille livres pefant, & qu'il n'en reste guere que cinc cent mille pour sa rivale.

#### 184 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

C'est dans la seconde province, appellée Cartenate, & qui n'a que cinq lieues de côte, que les François furent appellés en 1722. On avoit en vue de s'en fervir contre les Anglois; mais un accommodement ayant rendu leur secours inutile, ils se virent forcés d'abandonner un poste qui leur donnoit des espérances. Le resfentiment & l'ambition les ramenerent en plus grand nombre en 1725, & ils s'établirent, l'épée à la main, sur l'embouchure de la riviere de Mahé. Cet acte de violence n'empêcha pas qu'ils n'obtinssent, du seul prince qui régissoit ce canton, le commerce exclusif du poivre. Une faveur si utile donna naissance à une colonie, composée de six mille Indiens. Ils cultivoient 6350 cocotiers, 3967 aréquiers, & 7762 poivriers. Tel étoit cet établissement , lorsque les Anglois s'en rendirent les maîtres en 1760.

L'esprit de destruction qu'ils avoient porté dans leurs autres conquêtes, les suivit à Mahé. Leur projet étoit de démolir les maisons, & de disperser les habitants. Le souverain du pays réussit à les faire-changer de résolution. Tout sur fauvé, excepté les sortifications. En rentrant dans leur comptoir, les François ont trouvé les choses telles à peu près ET POLITIQUE. Liv. IV. 185 qu'ils les avoient laiffées. Il leur convient d'affurer leur état; il leur convient de l'améliorer.

Mahé est dominé par des hauteurs, sur lesquelles on avoit élevé cinq forts qui n'existent plus. C'étoit beaucoup trop d'ouvrages; mais il est indispensable de prendre quelques précautions. On ne doit pas rester perpétuellement exposé à l'inquiétude des naïrs, qui ont été autresois tentés de piller, de détruire la colonie, & qui pourroient bien encore avoir la même intention, pour se jeter dans les bras des Anglois de Tallichery, qui ne sont éloignés que de trois milles.

Indépendamment des postes que la sûreté de l'intérieur exige, il est néces-faire de fortisser l'entrée de la riviere. Depuis que les Marattes ont acquis des ports, ils insestent la mer Malabare par leurs pirateries. Ces brigands tentent même des descentes, par tout où ils comptent faire du butin. Mahé ne seroit pas à l'abri de leurs entreprises, s'il y avoit de l'argent ou des marchandises sans désense qui pussent exciter leur cupi-

dité.

Les François se dédommageroient aifément des dépenses qui auroient été faites, s'ils conduisoient leur commerce 186 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

avec activité & intelligence. Leur comptoir est le mieux placé de tous pour l'achat du poivre. Le pays leur en fourniroit deux millions cinq cent mille livres pesant. Ce que l'Europe ne consommeroit pas, ils l'enverroient à la Chine, dans la mer Rouge, & dans le Bengale. La livre de poivre ne leur reviendroit qu'à douze sous, & ils nous la vendroient

vingt-cinq ou trente.

Ce bénéfice, confidérable par luimême, feroit groffi par celui qu'on pourroit faire fur les marchandises d'Europe qu'on porteroit à Mahé. Les spéculateurs, auxquels ce comptoir est le mieux connujugent qu'il sera aisé d'y débiter annuellement quatre cents milliers de fer, deux cents milliers de plomb, vingt-cinq milliers de cuivre, deux mille fusils, vingt mille livres de poudre, cinquante ancres ou grappins, cinquante balles de draps, cinquante mille aunes de toiles à voiles. une assez grande quantité de vif-argent, & environ deux cents barriques de vin ou d'eau-de-vie , pour les François établis dans la colonie, ou pour les Anglois qui font au voisinage. Ces objets réunis produiront au moins 384, 000 livres, dont 153, 600 livres feront gain, en suppofant un bénéfice de quarante pour cent.

# ET POLITIQUE. Liv. IV.

Un autre avantage de cette circulation, c'est qu'elle entretiendra toujours dans ce comptoir des fonds, qui le mettront en état de se procurer les productions du pays dans les saisons de l'année où elles sont à meilleur marché.

Le plus grand obstacle que le commerce peut trouver, c'est la douane établie dans la colonie. La moitié de cet impôt genant appartient au souverain du pays, & a été toujours un principe de distention. Les Anglois de Tallichery, qui éprouvoient le même dégoût, ont réuffi à se procurer de la tranquillité. On pourroit, comme eux, se rédimer de cette contrainte, par une rente fixe & équivalente. Mais, pour v déterminer le prince, il faudroit commencer par lui payer les sommes qu'il a prêtées, & ne lui plus refuser le tribut auguel on s'est engagé, pour vivre paisiblement sur ses possessions. Il n'est pas si aisé de disposer favorablement les choses dans le Bengale.



# CHAPITRE XVII.

Situation actuelle des François dans le Bengale.

LA France s'est obligée, par le traité de 1763, à ne point ériger de fortifications, à n'entretenir aucunes troupes dans cette riche & vaste contrée. Les Anglois, qui y exercent la souveraineté, ne permettront jamais qu'on s'écarte de la loi qu'ils ont imposée. Ainsi Chandernagor, qui, avant la derniere guerre, comproit soixante mille ames, & qui n'en a maintenant que vingt-quatre mille, est & sera toujours un lieu entiérement ouvert.

A ce malheur d'une fituation précaire, fe joignent des vexations de tous les genress. Peu content des préférences que lui affure une autorité fans bornes, l'Anglois s'est porté à des excès criants. Il a infulté les loges des François; il leur a enlevé les ouvriers qui lui convenoient; il a déchiré, sur le métier même, les toiles qui leur étoient destinées; il a voulu que les manusactures ne travaillassent que pour lui, durant les trois mois les plus favora-

ET POLITIQUE. Liv. IV. bles; il a ordonné que ses cargaisons feroient choisies & complétées, avant qu'on pût rien détourner des ateliers. Le projet, imaginé par les François & les Hollandois réunis, de faire un dénombrement exact des tifferands, & de fe contenter ensemble de la moitié, tandis que l'Anglois jouiroit seul du reste, a été regardé comme un outrage. Ce peuple dominateur a poussé ses prétentions jusqu'à vouloir que ses facteurs pussent acheter dans Chandernagor même; & il a fallu se soumettre à cette dure loi, pour ne se pas voir exclu des marchés de tout le Bengale; en un mot, il a tellement abusé de l'injuste droit de la victoire, que les philosophes pourroient être tentés de faire des vœux pour la ruine de sa liberté, si les peuples n'étoient pas cent fois plus oppresseurs & plus cruels encore sous le gouvernement d'un seul homme, que dans les possessions d'un gouvernement tempéré par l'influence de la multitude.

Tout le temps que les choses resteront sur le pied où elles sont dans cette opulente partie de l'Asse, les François y éprouveront perpétuellement des dégoûts, des humiliations, sans qu'il en puisse résulter aucun avantage solide & permanent pour leur commerce. On sortiroit de

190 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE cet état d'opprobre, si l'on pouvoit échanger Chandernagor pour Chatigam.

Chatigam est situé sur les confins d'Arakan. Les Portugais, qui, dans le temps de leur prospérité, cherchoient à occuper tous les postes importants de l'Inde, y formerent un grand établissement. Ceux qui s'y étoient fixés, secouerent le joug de leur patrie, après qu'elle fut passée fous la domination Espagnole, & se firent corsaires plutôt que d'être esclaves. Ils désolerent long-temps par leurs brigandages les côtes & les mers voifines. A la fin, les Mogols les attaquerent, & éleverent fur leurs ruines une colonie affez puissante, pour empêcher les irruptions que les peuples d'Arakan & du Pegu auroient pu être tentés de faire dans le Bengale. Cette place rentra alors dans l'obscurité, & n'en est sortie qu'en 1758, lorsque les Anglois s'y sont établis.

Le climat en est sain, les eaux excellentes, & les vivres abondants: l'abord y est facile, & l'ancrage sur. Le continent & l'isle de Sandiva lui forment un assez bon port. Les rivieres de Barrempocter & de l'Ecki, qui sont des bras du Gange, ou qui, du moins, y communiquent, rendent faciles ses opérations de comET POLITIQUE. Liv. IV. 191 merce. Si Chatigam est plus éloigné de Patna, de Cassimbazar, de quelques autres marchés, que les colonies Européennes de la riviere d'Ougly, elle est plus proche de Jougdia, de Daca, de toutes les manusactures du bas sleuve. Il est indifférent que les grands vaisseaux puiffent ou ne puissent pas entrer de ce côtélà dans le Gange, puisque la navigation intérieure ne se fait jamais qu'avec des bateaux.

Quoique la connoissance de ces avantages eût déterminé l'Angleterre à s'emparer de Chatigam, nous pensons qu'à la derniere paix, elle l'auroit cédé aux François, pour être débarrassée de leur voifinage dans les lieux pour lesquels l'habitude lui avoit donné plus d'attachement. Nous présumons même qu'elle se seroit désistée pour Chatigam, des conditions qui font de Chandernagor un lieu tout-à-fait ouvert, & qui impriment sur fes possesseurs un opprobre plus nuisible qu'on ne croit aux spéculations du commerce. C'est une profession libre. La mer, les voyages, les risques & les vicissitudes de la fortune, tout lui inspire l'amour de l'indépendance. C'est là son ame & sa vie : dans les entraves, elle languit, elle meurt.

192 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

L'occasion est peut être favorable, pour s'occuper de l'échange que nous indiquons. Quelques tremblements de terre, qui ont renversé les fortifications que les Anglois avoient commencé à élever, paroillent les avoir dégoûtés d'un lieu pour lequel ils avoient montré de la prédilection. Cet inconvénient est encore préférable pour les François, à celui d'une ville fans force. Il vaut mieux avoir à lutter contre la nature que contre les hommes, & . s'exposer aux secousses de la terre qu'aux infultes des nations. Heureusement les François, gênés dans le Bengale, trouvent quelques dédommagements dans une fituation plus avantageuse au Coromandel



CHAPITRE XVIII.

## CHAPITRE XVIII.

Situation actuelle des François à la côte de Coromandel.

AU nord de cette immense côte, la France occupe Yanon, dans la province de Ragimendry. Ce comptoir fans territoire, situé à neuf milles de l'embouchure de la riviere d'Ingerom, fut autrefois florissant. De fausses vues le firent négliger vers l'an 1748. Cependant on y pourroit acheter pour quatre à cinq cent mille livres de marchandises, parce que la fabrication des bonnes & belles toiles est considérable dans le voisinage. Quelques expériences heureuses prouvent qu'on y peut trouver un débouché avantageux pour les draps d'Europe. Le commerce y seroit plus lucratif, si l'on n'étoit obligé d'en partager le bénéfice avec les Anglois, qui ont un petit établissement à deux milles seulement de celui des François.

Cette concurrence est bien plus funeste encore à Masulipatan. La France réduite, dans cette ville qui reçut autrefois ses Tome II. 194 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

loix, à la loge qu'elle y occupoir avant 1749, ne peut pas foutenir l'égalité contre la Grande-Bretagne, à laquelle il faut payer des droits d'entrée & de forrie, & qui obtient d'ailleurs dans le commerce toute la faveur qu'entraîne la fouveraineté. Aussi toutes les spéculations des François se bornent-elles à l'achat de quelques mouchoirs fins, de quelques autres toiles, pour la valeur de 150,000 livres. Il faut se former une autre idée de Karical.

Cette ville située dans le royaume de Tanjaor, fur une des branches du Colram, qui peut recevoir des bâtiments de 150 tonneaux, fut cédée; en 1738, à la compagnie, par un roi détrôné qui cherchoit de l'appui par-tout. Ses affaires s'étant rétablies avant que ses engagements eussent été remplis, il rétracta le don qu'il avoit fait. Un nabab attaqua la place avec fon armée, & la remit, en 1739, aux François, dont il étoit ami. Dans ces circonstances, le prince ingrat & perfide fut étranglé par les intrigues de ses oncles ; & son successeur, qui avoit hérité de ses ennemis comme de son trône, voulut se concilier une nation puissante, en la confirmant dans sa posfession. Les Anglois s'étant rendu maîET POLITIQUE. Liv. IV. 195 tres de la place en 1760, en firent fauter les fortifications. Elle fut depuis reftiuée aux François, qui y rentrerent en 1765.

Dans l'état actuel, Karical est un lieu ouvert, qui peut avoir quinze mille habitants, la plupart occupés à fabriquer des mouchoirs communs, & des toiles propres à l'usage des n'aturels du pays. Son territoire, considérablement augmenté par les concessions qu'avoit fait, en 1749, le roi de Tanjaor, est redevenu ce qu'il étoit dans les premiers temps, de deux lieues de long fur une dans sa plus grande largeur. De quinze aldées qui le couvrent, la scule digne d'attention se nomme Tiranoulé-Rayens patnam; elle n'a pas moins de vingtcinq mille ames. On y fabrique, on y peint des Perses médiocrement fines. mais convenables pour Batavia & les Philippines. Les Choulias, mahométans, ont de petits bâtiments, avec lesquels ils font le commerce de Ceylan, & le cabotage.

La France peut tirer tous les ans de cette possession, deux cents balles de toiles ou de mouchoirs propres pour l'Europe, & beaucoup de riz pour l'approvisionnement de ses autres colonies. 196 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Toutes les marchandifes achetées à Karical, à Yanon, à Masulipatan, sont portées à Pondichery, ches-lieu de tous les établissements François dans l'Inde.

Cette ville, dont les commencements furent si foibles, acquit, avec le temps, de la grandeur, de la puissance, & un nom fameux. Ses rues, la plupart fort larges, & toutes tirées au cordeau, étoient bordées de deux rangs d'arbres, qui donnoient de la fraîcheur, même au milieu du jour. Une mosquée, deux pagodes, deux églises & le gouvernement, regardé comme le plus magnifique édifice de l'orient, étoient des monuments publics dignes d'attention. On avoit conftruit, en 1704, une petite citadelle, qui étoit devenue inutile, depuis qu'il avoit été permis de bâtir des maisons tout autour. Pour remplacer ce moyen de défense, trois côtés de la place avoient été fortifiés par un rempart, un fossé, des bastions, & un glacis imparfait dans quelques endroits. La rade étoit défendue par des batteries judicieusement placées.

La ville, dans une circonférence d'une grande lieue, contenoit foixante dix mille habitants. Quatre mille étoient Eugopéens, métis ou topasses. Il y avoit et politique. Liv. IV. 197 au plus dix mille mahométans; le reste étois des Indiens, dont quinze mille étoient chrétiens, & les autres, de dixsept ou dix huit castes disserentes. Trois aldées dépendantes de la place pou-

voient avoir dix mille ames.

Tel étoit l'état de la colonie, lorsque les Anglois s'en rendirent les maîtres dans les premiers jours de 1761, la détruifirent de fond en comble, & en chasserent tous les habitants. D'autres examineront peut-être, si le droit barbare de la guerre pouvoit justifier toutes ces horreurs. Nous détournerons les yeux de rant de cruautés commises par un peuple libre, magnanime, éclairé, pour ne parler que de la résolution que la France a prise de rétablir Pondichery, & d'en faire de nouveau le centre de son commerce. Tout justifise la sagesse de cochoix.

La ville, privée de port comme toutes celles qui ont été bâties fur la côre de Coromandel, a fur les autres l'avantage d'une rade beaucoup plus commode. Les vaisseaux peuvent mouiller près du rivage, sous la protection du canon des fortifications. Son territoire qui a trois lieues de long sur une de large, n'est qu'un sable stérile sur le bord de la mer; mais

198 HISTOIRE PHILOSOPHIODE dans sa plus grande partie, il est propre à la culture du riz, des légumes . & d'une racine nommée chaya, qui fait les couleurs. Deux foibles rivieres qui traversent le pays, inutiles à la navigation, ont des eaux excellentes pour les teintures, pour le bleu singuliérement. A trois milles, au nord-est de la place, s'éleve, cent toises au dessus de la mer, un côteau, qui fert de guide aux navigateurs à fept ou huit lieues de distance; avantage inestimable sur une côte généralement trop basse. A l'extrêmité de cette hauteur, est un vaste étang creusé depuis plusieurs siecles, & qui, après avoir rafraîchi & fertilife un grand territoire . vient arroser les environs de Pondichery. Enfin, la colonie est favorablement située, pour recevoir les vivres & les marchandifes du Carnate, du Mayslour & du Taniaor.

Tels sont les puissants motifs qui ont déterminé la France à la réédification de Pondichery. Aussi-tôt que ses agents parurent le 11 d'avril 1765, on vit accourir les infortunés Indiens, que la guerre, la dévastation & la politique avoient dispersés. Au commencement de 1770, il s'en trouvoit vingt-sept mille qui avoient relevé les ruines de leurs anciennes habi-

et politique. Liv. IV. 199 tations. Le préjugé où ils sont élevés, qu'on ne peut être heureux qu'en mourant dans le lieu où l'on a reçu le jour; ce préjugé si doux à conserver, si utile à nourir, ne permet pas de douter qu'ils ne reviennent tous, aussi-tôt que la ville sera fermée. Les tisserands, les tessimers, les peintres, les marchands, ceux qui ont quelque chose à perdre, n'attendent que cette sûreté pour suivre leur inclination.

Dans l'état actuel, les comptoirs François dans l'Inde coûtent beaucoup & rendent peu. Malheureusement on n'est pas dédommagé par les isles de Bourbon & de France, qui ne sont pas arrivées aux degré de prospérité qu'on devoit atten-

dre.



## CHAPITRE XIX.

Situation actuelle des François à l'isle de France.

LA derniere des deux isles, devenue célebre, occupa plus long-temps l'imagination que l'industrie de ses possesseurs. Ils s'épuiserent en conjectures, sur l'usage

qu'on en pouvoit faire.

Les uns vouloient qu'elle fût un entrepôt, où viendroient aboutir toutes les marchandises qu'on tireroit des Indes. Elles devoient y être portées sur des bâtiments du pays, & verfées ensuite dans des vaisseaux François, qui ne pousseroient jamais leur navigation plus loin. Cet arrangement offroit le double avantage, & de l'économie, puisque la solde & la nourriture des matelots Indiens ne coûtent que peu, & de la conservation des équipages Européens, fouvent détruits par la longueur des voyages, plus souvent encore par l'intempérie du climat, sur tout dans le Bengale & dans l'Arabie. Ce fystême, auquel on auroit dû peut-être s'arrêter, fut regardé comme et politique. Liv. IV. 2011 impraticable, à cause de la nécessité supposée de promener dans les mers d'Asse un pavillon formidable, pour prévenir ou pour réprimer les vexations qui souvent

y font à craindre.

Une nouvelle combinaison occupa les esprits. On conjectura qu'il pourroit ètre utile d'ouvrir aux habitants de l'isle de France, le commerce des Indes, qui leur avoit été d'abord interdit. Les défenseurs de cette opinion soutenoient qu'une pareille liberté seroit une source, féconde de richesses pour la colonie, & par consequent pour la métropole. Ils pouvoient avoir raison, mais les expériences ne furent pas heureuses; & sans examiner si cette innovation avoit ou n'avoit pas été judicieusement conduite, l'isle fut sixée à l'état d'un établissement purement agricole.

Ce nouvel ordre de choses occasionade nouvelles fautes. On sit passer d'Europe dans la colonie, des hommes qui s'avoient ni le goût, ni l'habitude du travail. Les terreins surent distribués au hasard, & sans distinguer ce qui devoit être déstriché de ce qui ne le devoit passet et des les avances surent faites au cultivateur, non en proportion de son industrie, mais de la protection qu'il avois siste.

te ménager dans l'adminifration. La compagnie qui gagnoit cent pour cent sur les marchandises qu'elle tiroit d'Europe, & cinquante pour cent sur celles qui lui venoient de l'Inde, exigea que les productions du pays sussens l'interes à vil prix dans ses magasins. La tyrannie des corvées, sans objet & sans mesure, aggrava les excès du monopole. Pour comble de malheur, le corps qui avoit concentré dans ses mains tous les pouvoirs, manqua aux engagements qu'il avoit pris avec ses sujets, ou, si l'on veut, avec ses esclaves.

Sous un pareil gouvernement, toute espece de bien étoit impossible. Rien ne marchoit d'un pas ferme & foutenu. Le coton, l'indigo, le fucre, le rocou, le poivre, le thé, le cacao ; tout fut essayé, mais avec cette légéreté qui ne permet aucun succès. En courant après des chimeres, on négligea les cultures essentielles. Quoiqu'il y eût en 1765 dans la colonie 1, 469 blancs, non compris les troupes; 1,587 Indiens ou negres libres; 11, 881 esclaves; ses productions ne s'élevoient pas au dessus de 320, 650 liv. pesant de bled; de 474, 030 liv. de riz; de 1,570,040 l. de maïs; de 142,700 l. de haricots; de 135,500 livres d'avoine.

ET POLITIQUE. Liv. IV. 203 Les observateurs qui voyoient l'agriculture de l'isle de France, ne la trouvoient pas fort différente de celle qu'ils avoient

apperçue parmi les fauvages.

Depuis que cette iste est entre les mains du gouvernement, il s'y est fait quelques changements utiles. La culture du casé, établie depuis long-temps à Bourbon, y a été introduite. C'est avec un tel succès, qu'on ne désespere pas d'y en recueillir un jour six à sept millions de livres, si le temps & une administration éclairée y réunissent jamais les moyens d'exploitation, sans lesquels il est impossible qu'aucune colonie puisse prospèrer. A cet espoir s'en est joint un autre depuis peu.

Personne n'ignore que les Hollandois s'enrichissent depuis deux siecles par la vente du girosse & de la muscade. Pour s'en approprier le commerce excluss, ils ont mis aux sers ou éxterminé le peuple qui postédoit ces épiceries. Dans la crainte même d'en voir diminuer le prix dans leurs propres mains, ils ont extirpé la plupart des arbres, & souvent brûlé le fruit de ceux qu'ils ont conservés. Cette avidité cruelle, dont les nations se sont souvent indignées, révoltoit singulièrement M. Poivre, qui avoit parcourul'Asse en naturalisse & en philosophe. Ils

LG

204. HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

a profité de l'autorité qui lui étoit confiée à l'ifle de France, pour faire chercher dans les parties les moins fréquentées des Moluques, ce que l'avarice avoit dérobé jusqu'ici à l'activité. Le succès a couronné les travaux des navigateurs hardis & intelligents, dans lesquels il avoit placé sa confiance.

Le 24 juin 1770, il a été porté dans l'ille de France quatre cents plants de muscadier; dix mille noix muscades, ou germées ou propres à germer; soixantedix plants de girosliers; une caisse de baiss de girosle, dont quelques-unes

étoient germées & hors de terre.

Ces richesses ont été distribuées aux colons, pour essayer tous les terreins, toutes les expositions. La plupart des plantes ont péri, & il est vraisemblable que les autres ne porteront point de fruit. Mais quoi qu'il arrive, l'isse de France devra être toujours regardée comme le plus heureux présent de la nature, pout une nation qui voudra faire le commerce de l'Asse.

Elle est fituée dans les mers d'Afrique a mais à l'entrée de l'Océan Indien. Un peu écarrée de la route ordinaire, elle en est plus sûre du secret de ses armements. Ceux qu'i la desireroient plus près de non

ET POLITIQUE. Liv. IV. 205 tre continent, ne voient pas qu'il seroit alors impossible de se porter en un mois au Malabar, au Coromandel, & en deux mois au plus dans les golfes les plus éloignés ; avantage inestimable pour un peuple qui n'a aucun port dans l'Inde. La position de cette isle, située à la hauteur des côtes arides & brûlantes de l'Afrique. ne l'empêche pas d'être tempérée & saine. Le fol, quoique pierreux, est assez fertile. L'expérience a prouvé qu'il pouvoit donner la plupart des choses nécessaires aux besoins, aux délices même de la vie. Ce qui pourroit lui manquer sera fourni par Madagascar, qui a des vivres abondants. & par Bourbon, où des mœurs encore simples ont maintenu le goût de l'agriculture. Le fer qu'on ne trouveroit pas dans ces deux isles, elle le tire de fes propres mines.



#### CHAPITRE XX.

Il convient à la cour de Versailles de fortifier l'isle de France & Pondichery, si elle veut prendre part au commerce des Indes.

LA Grande Bretagne voit d'un œil chagrin, dans les mains de ser rivaux, une possession où l'on peut préparer la ruine de ses prospérités d'Asse. Dès les premieres hostilités entre les deux nations, elle dirigera surement tous ses efforts contre une colonie qui menace la source de ses plus riches trésors. Quel malheur pour la France si elle s'en laissoit dépouiller!

Cependant que ne faut il pas craindre, quand on voit que jusqu'ici il n'y a point eu de projet fixe pour fortifier cette isle; que les moyens ont toujours manqué, ou qu'ils ont été mal employés; que d'année en année, le ministere de Louis XV a attendu, pour prendre parti, les dépêdes des administrateurs; comme l'on attend le retour d'un courier de la fron-

ET POLITIQUE. Liv. IV. 207 tiere? Loin de pouvoir penfer que les affaillants trouveroient une réfiftance infurmontable, on est réduir à craindre qu'ils ne fissent réusir leur projet par les seuls moyens que l'Inde peut leur fournir, sans aucun secours d'Europe.

Il est temps de tout dire. Quand on parcourt les côtes de l'isle de France, on est tout étonné de la trouver accessible pour des bateaux dans tous les points de sa circonférence. Malgré les récifs qui l'environnent, il y a plusieurs baies où un débarquement de troupes peut être exécuté de vive force sous la protection du seu des vaisseaux.

Dans les parties de l'isle où les navires font, obligés de se tenir le plus au large, les réciss laissent entr'eux & la terre une mer calme & tranquille, où des bateaux peuvent maneuvrer la nuit sans le plus

petit rifque.

Si dans certains endroits il se trouve entre les réciss & la terre trop peu d'eaupour que les bateaux y abordent, le débarquement se fait alors avec de l'eaujusqu'à mi-jambe. Le calme qui regne entre la terre & les récis, ne laisse rienà craindre à l'assaillant dans une telle manœuvre. La retraite n'en est que plus sure en cas de résissance, & les bateaux 208 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE que plus en sûreté pendant l'opération.

Telle est, sans exception, l'idée qu'il faut se sorme de l'ilse de France, parce que s'il se trouve une pointe où un bateau ne puisse pas aborder, l'obstacle cesse à vingt toiles à droite ou à gauche. Ainsi l'ennemi ne fera jamais un débarquement de vive sorce, que par ignorance ou par présomption. Dans l'impossibilité où seront les désenseurs de garder toute une circonférence de quarante lieues, il aura toujours un lieu pour y débarquer sans obstacle.

Durant la derniere guerre, on avoit élevé autour de l'isle des batteries, dont les feux directs sur la mer n'avoient pour objet, que de tirer sur les vaisseaux mouislés au large, ou passant à la voile. Des ingénieurs plus éclairés ont reconnu que ces batteries, élevées à grands frais, partageroient inutilement les forces, demeureroient elles-mêmes sans défense, comme sans utilité. & qu'elles ne résisteroient pas au seu des vaisseaux que les meilleures sortifications ne peuvent soutenir. On a pris le parti de les abandonner, mais sans leur rien substituer.

Le port du nord-ouest est le chef lieu de l'isle, & doit être le principal objet de l'ennemi dans ses dispositions d'attaque.

La nature du terrein ne permet pas de le fortifier assez, pour qu'il puisse soutenir un siege. Il faudroit le mettre à l'abri d'un coup de main, & fortisser dans l'intérieur du pays un point intermédiaire, d'où l'on pût porter rapidement, par des communications bien ménagées, les forces de la colonie par-tour où elles pourroient être nécessaires.

Avec un tel établillement pour dernière ressource, il faudra que l'ennemi livre cent combats pour s'emparer de l'isle; il n'en viendra pas même à bout, si les chemins ouverts au milieu des bois pour aller du centre à la circonférence, ont éré pratiqués avec un tel art, qu'en donnant toute facilité aux défenseurs pour se porter au rivage, ils aient réservé à l'ennemi les difficultés pour pénétrer au centre. La nature du pays en sournit les moyens; par-tout elle offre des ravins qu'il faut passer, des montagnes qu'il faut tourner. Il est aisse de faissir les points favorables.

Cependant il-y a un rapport si nécessaire & si absolu entre l'îsle de France & Pondichery, que ces deux possessions sont absolument dépendantes l'une de l'autre; car sans l'îsle de France, il n'y a point de protection pour les établissements de

210 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE l'Inde; & fans Pondichery, l'isse de France sera exposée à l'invasson des Anglois par l'Asse comme par l'Eurôpe.

L'ile de France & Pondichery, confidérés dans leurs rapports nécessaires, feront leur sur leurs rapports prodichery protégera l'isle de France par sa rivalité avec Madras, que les Anglois seront toujours obligés de couvrir de leurs forces de terre & de mer; & réciproquement l'isle de France sera toujours prête à porter du secours à Pondichery, ou à agir offensivement selon les circonstances.

D'après ces principes, rien de si presse que de mettre Pondichery en état de défense. Depuis 1764, les intérêts particuliers qui croisent l'intérêt général, ont laisse à déterminer à quel plan de fortisseations il falloit s'arrêter sur cette place importante. On a déjà dépensé des sonds assez considérables pour cet objet, & ils l'ont été inutilement, parce qu'ils ont été fuccessivement employés à des systèmes contraires. Il seroit superssu de s'appessant sur sur les inconvénients de ces éternelles irrésolutions.



## CHAPITRE XXI.

Les François folidement établis dans l'Inde fortiront de l'état d'oppression où les tiennent les Anglois.

LORSQUE l'isle de France & Pondichery feront arrivés au point de force où il convient de les porter, on pourra s'occuper férieusement du commerce qui a cessé d'exister au moment où il est devenu libre. A la vérité, les expéditions pour la Chine ont continué, les expéditions pour les isles de France & de Bourbon se sont même multipliées : mais à l'exception d'un ou deux armements qui tiennent à des circonstances particulieres, aucun négociant raisonnable n'a envoyé ses fonds au Malabar, au Coromandel, au Bengale; & le petit nombre des armateurs inconsidérés qui ont osé le tenter, ont péri misérablement. Il en devoit être ainsi, sans qu'on en puisse rien conclure en faveur des privileges exclusifs.

On peut se souvenir que la destruction de la compagnie, qui seroit arrivée d'ellemême, sut précipitée par la cupidité & 211 HISTOIRE PHILOSOPHIOUE par la haine. La politique, qui n'avoit aucune part à la révolution, n'avoit pas préparé d'avance l'action du commerce public, qui devoit remplacer le privilege exclusif. Ce passage subit ne pouvoit être fuivi d'aucun fuccès. Avant d'essaver de ce nouveau régime, il auroit fallu substituer insensiblement & par degrès, les négociants particuliers à la compagnie. Il auroit fallu les mettre à portée d'acquérir des connoissances positives sur les différentes branches d'un commerce jusqu'alors inconnu pour eux. Il auroit fallu leurlaisser le temps de former des liaisons dans les comptoirs. Il auroit fallu les favoriser, &, pour ainsi dire, les conduire: dans les premieres expéditions.

Disons plus. Toutes ces précautions n'auroient pas encore suffit, pour assurer les opérations des négociants François dans l'Inde. Il étoit impossible de lutter-avec succès contre l'Anglois, qui, maître de tout & par-tout, auroit, pour les faire échouer, les facilités que donne la puisfance, & les principes relâchés qu'inspire la prospérité. Ainsi, de quelque manière & sous quelque forme que le commerce de France sit exploité, c'étoit une suite mécessaire de la situation des choses, qu'il éprouvât les plus grands malheurs. Les

ET POLITIQUE. Liv. IV. contrariétés scroient moindres, sans doute, si la cour de Versailles mettoit ses établissements de l'Inde en état d'accorder une protection que le fouverain doit à ses sujets, dans toute l'étendue de sa domination. Elles seroient encore moindres, si le ministere Britannique veilloit à l'exécution des traités avec la fermeté qu'exige la justice. Mais il n'y a que le rérablissement de la balance qui puisse finir efficacement une oppression qui déshonore également la nation qui la fouffre, & celle qui la permet ; & cet équilibre ne peut malheureusement s'établir que par la guerre.

Loin & à jamais loin de nous toute idée qui tendroit à rallumer les flambeaux de la discorde. Que plutôt la voix de la philosophie & de la raïson se fasse entendre des maîtres du monde. Puissent tous les souverains, après tant de siecles d'erreur, présérer la vertueuse gloire de faire un petit nombre d'heureux, à l'ambition frénétique de dominer sur des régions dévastèes, & des cœurs ulcérés! Puissent tous les hommes devenus freres, s'accoultumer à regarder l'univers, comme une seule famille rassemblée sous les yeux d'un pere commun! Mais ces vœux de soutes les ames éclairéos & sensibles

214 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE paroîtront des rêves dignes de pitié, aux ministres ambiteux qui tiennent les rênes des empires. Leur inquiete activité continuera à faire répandre des torrents de

fang. Ce seront de misérables intérêts de commerce, qui mettront de nouveau les armes à la main des François & des Anglois. Quoique la Grande-Bretagne, dans la plupart des guerres, ait pour but principal de détruire l'industrie de ses voifins, & que la supériorité de ses forces navales nourrisse cette espérance tant de fois trompée, on peut prédire qu'elle chercheroit à éloigner les foudres & les ravages des mers d'Asie, où elle auroit fi peu à gagner & tant à perdre. Cette puillance n'ignore pas les vœux fecrets qui se forment de toutes parts, pour le renversement d'un édifice qui offusque tous les autres de son ombre. Le souba de Bengale est dans un désespoir secret, de n'avoir pas même une apparence d'autorité. Celui du Decan ne se console pas de voir tout son commerce dans la dépendance d'une nation étrangere. Le nabab d'Arcate n'est occupé qu'à dissiper les défiances de ses tyrans. Les Marattes s'indignent de trouver par-tout des obstacles à leurs rapines. Toutes les puissances ET POLITIQUE. Liv. IV.

de ces contrées, ou portent des fers, ou fe croient à la veille d'en recevoir. L'Angleterre voudroit-elle que les François devinssent le centre de tant de haine, se missent à la tête d'une ligue universelle? Ne peut-on pas prédire, au contraire, qu'une exacte neutralité pour l'Inde seroit le parti qui lui conviendroit le mieux, & qu'elle embrasseroit avec le plus de

joie.

Mais ce système conviendroit il également à ses rivaux? on ne le sauroit croire. Les François sont instruits que des moyens de guerre, préparés à l'isle de France, pourroient être employés trèsutilement; que les conquêtes de l'Angleterre sont trop étendues pour n'être pas exposées; & que depuis que les officiers qui avoient de l'expérience sont rentrés dans leur patrie, les possessions Britanniques dans l'Indostan ne sont désendues que par des jeunes gens, plus occupés de leur fortune que d'exercices militaires. On doit donc présumer qu'une nation belliqueuse saisiroit rapidement l'occasion de réparer ses anciens désastres. A la vue de fes drapeaux, tous les souverains opprimés se mettroient en campagne; & les dominateurs de l'Inde, entourés d'ennemis, attaqués à la fois au nord & au 216 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE. midi, par mer & par terre, succomberoient nécessairement.

Alors les François, regardés comme les libérateurs de l'Indostan, sortiront de l'état d'humiliation auquel leur mauvaise conduite les avoit réduits. Ils deviendront l'idole des princes & des peuples de l'Afie . si la révolution qu'ils auront procurée devient pour eux une leçon de modération. Leur commerce sera étendu & florissant, tout le temps qu'ils fauront être justes. Mais cette prospérité finiroit par des catastrophes, si une ambition démesurée les pouffoit à piller, à ravager, à opprimer. Il faudra même, pour donner de la Stabilité à leur situation, que, par des procédés nobles & généreux, ils se fasfent pardonner leurs avantages, par les rivaux qu'ils auront furpassés. On n'aura pas besoin d'une grande magnanimité, pour fouffrir patiemment les opérations des peuples du nord de l'Europe dans les mers d'Afie.

Fin du quatrieme Livre.



# HISTOIRE

# PHILOSOPHIQUE

E T

### POLITIQUE

Des établissements & du commerce des Européens dans les deux Indes.

#### LIVRE CINQUIEME.

Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suede, de la Prusse, de l'Espagne, de la Russie, aux Indes orientales. Questions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes.

#### CHAPITRE XXII

Anciennes révolutions du Danemarch.

C'Est une opinion assez généralement reçue, que les Cimbres occupoient, dans les temps les plus reculés, à l'extrêmité Tome II. 218 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE de la Germanie, la Cherfonese Cimbrique, connue de nos jours fous le nom de Holftein, de Slefwick, de Jutland; que les Teutons habitoient les isles voifines. Que l'origine des deux peuples, fût ou ne fût pas commune, ils fortent de leurs forêts ou de leurs marais ensemble & en corps de nation, pour aller chercher dans les Gaules, du butin, de la gloire & un climat plus doux. Ils fe disposoient même à passer les Alpes, lorsque Rome jugea qu'il étoit temps d'opposer des digues à un torrent qui entraînoit tout. Ces barbares triompherent de tous les généraux que leur opposa cette fiere république, jusqu'à l'époque mémorable

Leur pays presqu'entièrement désert, après cette terrible catastrophe, sitt de nouveau peuplé par des Scythes, qui, chasses par Pompée du vaste espace renfermé entre le Pont-Euxin & la mer Caspienne, marcherent vers le nord & socident de l'Europe, soumettant les nations qui se trouvoient sur leur passes. Ils mirent sous le joug de la Russe, la Westphalie, la Chersonese Cimbrique; & jusqu'à la Fionie, la Norwego & la Suede. On prétend qu'Odin, leur chef, ne parcourut tant de contrées, ne

où ils furent exterminés par Marius.

chercha à les affervir, qu'afin de soulever tous les esprits contre la puissance formidable, odieuse & tyrannique des Romains. Ce levain, qu'en mourant il laissa dans le nord, y fermenta si-bien en secret, que, quesques siecles après, toutes les nations fondirent d'un commun accord sur cet empire ennemi de toute liberté, & "eurent la consolation de le renverser, après l'avoir affoibli par plusieurs secousses

Le Danemarck & la Norwege se trouverent sans. habitants, après ces expéditions glorieuses. Ils se rétablirent peu à peu dans le silence, & recommencerent à faire parler d'eux vers le commencement du huitieme siecle. Ce ne fut plus la terre qui servit de théatre à leur valeur; l'Océan leur ouvrit une autre carriere. Entourés de deux mers, on les vit se livrer entiérement à la piraterie, qui est toujours la premiere école de la navigation pour des peuples sans police.

Ils essayerent d'abord sur les états voisins, & s'emparerent du petit nombre de bâtiments marchands quí parcouroient la Baltique. Ces premiers succès enhardirent leur inquiétude, & les mirent en état de sormer des entreprises plus con220 HISTOIRE PHILÔSOPHIQUE fidérables. Ils infofterent de leurs brigandages, les mers & les côtes d'Écosse, d'Irlande, d'Angleterre, de Flandre, de France, même de l'Espagne, de l'Italie & de la Grece. Souvent ils pénétrerent dans l'intérieur de ces vastes contrées, & ils s'éleverent jusqu'à la conquête de la Normandie & de l'Angleterre. Malgré la consusion qui regne dans les annales de ces temps barbares, on parvient à démêler quelques-unes des causses de tans

d'événements étrangers. D'abord les Danois & les Norwégiens avoient, pour la piraterie, un penchant violent, qu'on a toujours remarqué dans les peuples qui habitent le voifinage de la mer, lorfqu'ils ne font pas contenus par de bonnes mœurs & de bonnes loix. L'habitude dut les familiariser avec l'Océan, les aguerrir à ses fureurs. Sans agriculture, élevant peu de troupeaux, ne trouvant qu'une foible ressource à la chasse, dans un pays couvert de neiges & de glaces, rien ne les attachoit à leur territoire. La facilité de construire des flottes, qui n'étoient que des radeaux grossiérement assemblés pour naviguer le long des côtes, leur donnoit les moyens d'aller par-tout, de descendre, de piller, & de se rembarquer.

ET POLITIQUE. Liv. V. 221 Le métier de pirate étoit pour eux ce qu'il avoit été pour les premiers héros de la Grece, la carriere de la gloire & de la fortune, la profession de l'honneur qui consistoit dans le mépris de tous les dangers. Ce préjugé leur inspiroit un courage invincible dans leurs expéditions, tantôt combinées entre différents chefs, & tantôt féparées en autant d'armements que de nations. Ces irruptions subites, faites en cent endroits à la fois, ne laissoient aux habitants des côtes mal défendues, parce qu'elles étoient mal gouvernées, que la trifte alternative d'être massacrés, ou de racheter leur vie en livrant tout ce qu'ils avoient.

Quoique ce caractere destructeur sût une suite de la vie sauvage que menoient les Danois & les Norwégiens, de l'éducation grossiere & toute militaire qu'ils recevoient; il étoit plus particuliérement l'ouvrage de la religion d'Odin. Ce conquérant imposteur exalta, si l'on peut s'exprimer ainsi, par ses dogmes sanguinaires, la férocité naturelle de ces peuples. Il voulut que tout ce qui servoit à la guerre, les épées, les haches, les piques, sût désisé. On cimentoit les engagements les plus sacrés, par ces instruments si chers. Une lance, plantée au

222 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE milieu de la campagne, attiroit à la priere & aux facrifices. Odin, lui-même, mis par sa mort au rang des immortels, fut la premiere divinité de ces affreuses. contrées, où les rochers & les bois étoient teints & confacrés par le fang humain. Ses sectateurs croyoient l'honorer, en l'appellant le dieu des armées, le pere du carnage, le dépopulateur, l'incendiaire. Les guerriers qui alloient se battre, faisoient vœu de lui envoyer un certain nombre d'ames qu'ils lui confacroient. Ces ames étoient le droit d'Odin. La croyance universelle étoit que ce dieu se montroit dans les batailles, tantôt pour protéger ceux qui se défendoient avec courage, & tantôt pour frapper les heureuses victimes qu'il destinoit à périr. Elles le suivoient au séjour du ciel, qui n'étoit ouvert qu'aux guerriers. On couroit à la mort, au martyre, pour mériter cette récompense. Elle achevoit d'élever jusqu'à l'enthoufiasme, jusqu'à une fainte ivresse du sang, le penchant de ces peuples pour la guerre.

Le christianisme renversa toutes les idées qui formoient la chaîne d'un pareil système. Ses missionnaires avoient besoin de rendre leurs prosélytes sédentaires pour

ET POLITIQUE. Liv. V. travailler utilement à leur instruction; & ils réuffirent à les dégoûter de la vie vagabonde, en leur suggérant d'autres moyens de subsister. Ils furent assez heureux pour leur faire aimer la culture, & fur-tout la pêche. L'abondance du hareng, que la mer amenoit alors sur les côtes, y procuroit un moyen de subfistance très - facile. Le superflu de ce poisson fut bientôt échangé contre le fel nécessaire pour conserver le reste. Une même foi, de nouveaux rapports, des besoins mutuels, une grande sûreté engagerent ces liaisons naissantes. La révolution fut si entiere, que, depuis la conversion des Danois & des Norwégiens, on ne trouve pas dans l'histoire la moindre trace de leurs expéditions , de leurs brigandages.

Le nouvel esprit qui paroissoit animer la Norwege & le Danemarck, devoit étendre de jour en jour leur communication avec les autres peuples de l'Europe. Malheureusement elle sut interceptée par l'ascendant que prenoient les villes anséatiques. Lors même que cette grande & singuliere consédération sut déchue, Hambourg maintint la supériorité qu'il avoit acquise sur tous les sujets de la domination Danoise. Ils commen-

224 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE çoient à rompre les liens qui les avoient affervis à cette espece de monopole, lorsqu'ils furent décidés à la navigation des Indes, par une circonstance assez particuliere, pour être remarquée.

#### CHAPITRE XXIII.

Le Danemarch entreprend le commerce des Indes.

Un facteur Hollandois, nommé Boschower, chargé par fa nation de faire un traité de commerce avec le roi de Ceylan, se rendit si agréable à ce monarque, qu'il devint le chef de fon conseil, son amiral, & fut nommé prince de Mingone, Boschower, enivré de ces honneurs, se hâta d'aller en Europe, les étaler aux yeux de ses concitoyens. L'indifférence avec laquelle ces républicains reçurent l'esclave titré d'une cour Asiatique, l'offensa cruellement. Dans son dépit, il passa chez Christiern IV, roi de Danemarck, pour lui offrir ses services & le crédit qu'il avoit à Ceylan. Ses propositions furent acceptées. Il partit en 1618, avec fix vaiffeaux, dont trois apparteET POLITIQUE. Liv. V.

moient au gouvernement, & trois à la compagnie qui s'étoit formée pour entreprendre le commerce des Indes. La mort qui le furprit, dans la traverfée, ruina les efpérances qu'on avoit conçues. Les Danois furent mal reçus à Ceylan; & Ové Giedde de Tommerup, leur chef, ne vit d'autre ressource que de les conduire dans le Tanjaor, partie du continent le plus voisin de cette isle.

Le Tanjaor est un petit état qui n'a que cent milles dans sa plus grande longueur, & quatre-vingts milles dans fa plus grande largeur. C'est la province de cette côte la plus abondante en riz. Cette richesse naturelle, beaucoup de manufactures communes, une grande abondancede racines propres à la teinture, font: monter ses revenus publics à près de cinq millions. Elle doit sa prospérité à l'avantage d'être arrofée par le Caveri, riviere qui prend sa source dans les Gathes. Ses eaux, après avoir parcouru un espace: de plus de quatre cents milles, fe divisent à l'entrée du Tanjaor en deux bras. Le plus oriental prend le nom de Colrama. L'autre conserve le nom de Caveri, & fe fubdivise encore en quatre branches qui coulent toutes dans le royaume, & le préserve de cette sécheresse horrible qui

226 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE brûle, durant ûne grande partie de l'année.

le reste du Coromandel.

Certe heureuse situation fit desirer aux Danois de former un établissement dansle Taniaor. Leurs propositions furent accueillies favorablement. On leur accorda un territoire fertile & peuplé, sur lequel ils bâtirent d'abord Trinquebar, & dans la suite la forteresse de Dansbourg, suffifante pour la défense de la rade & de la ville. De leur côté, ils s'engagerent à une redevance annuelle de 16, 500 liv. qu'ils. paient encore.

La circonstance étoit favorable pour fonder un grand commerce. Les Portugais, opprimés par un joug étranger, ne faisoient que de soibles essorts, pour la conservation de leurs possessions. Les Espagnols n'envoyoient des vaisseaux qu'aux Moluques & aux Philippines. Les Hollandois ne travailloient qu'à se rendro maîtres des épiceries. Les Anglois se ressentoient des troubles de leur patrie. même aux Indes. Toutes ces puissances. voyoient avec chagrin un nouveau rival; mais aucune ne le traversoit.

Il arriva de là que les Danois, malgré. la modicité de leurs premiers fonds, qui ne passoient pas 853, 263 liv., firent des. affaires affez confidérables dans toutes les

ET POLITIQUE. Liv. V. parties de l'Inde. Malheureusement la compagnie de Hollande prit une supériorité affez décidée, pour les exclure desmarchés où ils avoient traité avec le plusd'avantage; & par un malheur plus grand encore, les dissentions qui bouleverserent le nord de l'Europe, ne permirent pas à la métropole de cette nouvelle colonie. de s'occuper d'intérêts si éloignés. Les Danois de Trinquebar tomberent insensiblement dans le mépris, & des naturels du pays, qui n'estiment les hommes qu'en proportion de leurs richesses, & des nations rivales dont ils ne purent soutenir la concurrence. Cet état d'impuissance les découragea. La compagnie remit fonprivilege, & céda fes établissements augouvernement, pour le dédommager des fommes qui lui étoient dues ..



# CHAPITRE XXIV.

Variations qu'a éprouvé le commerce des Danois aux Indes.

U NE nouvelle société s'éleva en 1670, fur les débris de l'ancienne. Christiern V lui fit un présent en vaisseaux & autres effets, qui fut estimé 310, 828 liv. 10 f., & les intéressés fournirent 732, 600 liv. Cette seconde entreprise, formée sans fonds suffisants, fut encore plus malheureuse que la premiere. Après un petit nombre d'expéditions, le comptoir de Trinquebar fut abandonné à lui-même. Il n'avoit pour fournir à sa subsistance, à celle de sa foible garnison, que son petit territoire, & deux bâtiments qu'il frétoit aux négociants du pays. Ces ressources mêmes lui manquerent quelquefois; & ilfe vit réduit, pour ne pas mourir de faim, à engager trois des quatre bastions qui formoient sa forteresse. A peine le mettoit-on en état d'expédier, tous les trois on quatre ans, un vaisseau pour l'Europe avec une cargaison médiocre.

La pitié paroissoit le seul sentiment

ET POLITIQUE. Liv. V. qu'une situation si désespérée put inspirer. Cependant la jalousie qui ne dort jamais, & l'avarice qui s'alarme de tout, susciterent aux Danois une guerre odieuse. Le raja de Tanjaor, qui leur avoit coupé plusieurs fois la communication avec son territoire, les attaqua en 1689, dans Trinquebar même, à l'instigation des Hollandois. Ce prince étoit sur le point de prendre la place, après six mois de siege, lorsqu'elle fut secourue & délivrée par les Anglois. Cet événement n'eut, ni ne pouvoit avoir des suites importantes. La compagnie Danoise continua à languir. Son dépérissement devenoit même tous les jours plus grand. Elle expira en 1730.

De ces cendres naquit, deux ans après, celle qui subsifie aujourd'hui. Les faveurs qu'on lui prodigua, pour la mettre en état de négocier avec économie, avec liberté, sont la preuve de l'importance que le gouvernement attachoit à ce commerce. Son privilege exclusif doit durer quarante ans. Ce qui sert à l'équipement, à l'armement de se vaisseaux, est exempt de tout droit. Les ouvriers du pays qu'elle emploie, ceux qu'elle fait venir des pays étrangers, ne sont point assuréglements des corps de métier qui en gui en

220 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE chaînent l'industrie en Danemarck, comme dans le reste de l'Europe. On la dispense de se servir du papier timbré dans ses affaires. Sa jurisdiction est entiere sur ses employés; & les sentences de ses directeurs ne sont point sujettes à révision, à moins qu'elles ne prononcent des peines capitales. Pour écarter jusqu'à l'ombre de la contrainte, le souverain a renoncé au droit qu'il devoit avoir dese mêler de l'administration, commeprincipal intéressé. Il n'a nulle influencedans le choix des officiers civils ou miliraires, & ne s'est réservé que la confirmation du gouverneur de Trinquebar. Il s'est même engagé à ratifier toutes les conventions politiques qu'on jugeroit à propos de faire avec les puissances de l'Afie.

Pour prix de tant de facrifices, le gouvernement n'a exigé qu'un pour cent fur toutes les marchandises des Indes-& dela Chine, qui seroient exportées, & deux & demi pour cent sur toutescelles qui se consommeroient dans le royaume.

L'octroi, dont on vient de voir les conditions, n'eut pas été plutôt accordé, qu'on s'occupa du soin de trouver des intéresses. Pour y parvenir plus aisément,

ET POLITIQUE. Liv. V. 221 on distingua deux especes de fonds. Lepremier, appelle constant, fut destine à l'acquisition de tous les effets que l'ancienne: compagnie avoit en Europe & en Asie. On donna le nom de roulant à l'autre, parce qu'il est réglé tous les ans sur le nombre, la cargaison & la dépense des vaisseaux qu'on juge convenable d'expédier. Chaque actionnaire a la liberté de: s'intéresser ou de ne pas s'intéresser à cesarmements, qui sont liquidés à la fin de chaque voyage. Si quelqu'un refusoit d'y. prendre part, ce qui n'est pas encore. arrivé, on céderoit sa place à d'autres. Par cet arrangement, la compagnie futpermanente par fon fonds constant. &

annuelle par le fonds roulant.

Il paroiffoit difficile de régler les fraisque devoit supporter chacun des deux fonds. Tout s'arrangea plus aisement, qu'on ne l'avoit espéré. Il fut arrêté que le roulant ne feroit que les dépenses nécessaires pour l'achat, l'équipement, lacargaison des vaisseaux. Tout le reste devoit regarder le-constant, qui, pour se dédommager, préléveroit dix pour centsur toutes les marchandises de l'Asse qui se vendroient en Europe, & de plus de cinq pour cent sur tout ce qui partiroit, de Trinquebar. Cette addition continuelle.

232 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE au fonds constant a tellement augmenté fa masse, qu'au lieu de quatre cents actions de 1, 135 liv. chacune qu'avoit la compagnie, on lui en compte aujourd'hui seize cents de 1, 687 liv. 10 sous. Elle s'est fixée à ce nombre en 1755; & depuis cette époque, les droits dont s'accroissoit le fonds constant, ont servi à augmenter le dividende qui avoit été pris jusqu'alors sur les bénéfices du sonds roulant.

Il fuffit d'être propriétaire d'une action pour avoir droit de suffrage dans les affemblées générales. Ceux qui en ont trois ont deux voix; ceux qui en ont cinq ont trois voix, & ainsi dans la même proportion jusqu'au nombre de vingt actions, qui donnent douze voix, sans qu'on puisse aller au delà.

En renouvellant, en 1772, pour vingt ans, l'octroi de la compagnie, on a fait quelque changement à ce réglement. Il a été arrêté qu'aucun membre, quel que fût son intérêt, ne pourroit jamais avois au delà de trois voix, & qu'il ne lus feroit plus permis de voter par écrit ou par procuration.

#### CHAPITRE XXV.

Etat du commerce des Danois aux Indes.

LE Danemarck fait son commerce d'Asse dans les mêmes contrées que les autres nations de l'Europe. Ce qu'il tire, de poivre, du Malabar, ne passe pas, une année dans l'autre, soixante mil-

liers.

Tout porteroit à croire que ses affaires du Coromandel sont animées. Il y possede un excellent territoire, qui, quoique de deux lieues de circonférence seulement, a une population de trente mille ames. Environ dix mille habitent Trinquebar, Il y en a douze mille dans une grande aldée, remplie de manufactures groffieres. Le reste travaille utilement dans quelques autres aldées moins confidérables. Trois cents Danois, dont cent cinquante forment la garnison, sont tout ce qu'il y a d'Européens dans la colonie. Leur entretien ne coûte annuellement que 96,000 livres ; ce qui est à peu près le revenu de la possession.

La compagnie y occupe peu ses fac-

234 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE teurs. Elle ne leur expédie que deux bâtiments tous les trois ans; & ces vaiffeaux n'emportent en tout que dix huit cents balles de toiles communes, qui ne coûtent pas au delà de 1,500,000 livres. Les facteurs eux-mêmes ne favent pas profiter, pour leur fortune particulière, de l'inaction où on les laisse. Toute leur industrie se borne à prêter à gros intérêts, à des marchands Indiens, les foibles fonds dont ils ont la disposition. Aussi Trinquebar, quoique fort ancien, n'a t-il pas cet air de vie & d'opulence qu'une activité éclairée a donné à des colonies plus modernes. Les François, chassés de leurs établissements, avoient donné quelque vigueur à Trinquebar; mais leur retraite a fait retomber cette colonie dans son état languissant. Cependant la situation des Danois au Coromandel est encore moins fâcheuse que dans le Bengale.

Peu de temps après leur arrivée en Asie, ils firent voir leur pavillon sur le Gange. Une prompte décadence les en éloigna, & on ne les y a revus qu'en 1755. La jalousse du commerce, qui est devenue la passion dominante de notre secle, a traversé leurs vues sur Bankibasar, & ils ont été réduits à se fixer dans le vossit

ET POLITIQUE. Liv. V. 235 nage. Les François, qui avoient feuls appuyé le nouveau comptoir, y ont trouvé, dans les malheurs de la derniere guerre, un afyle, & tous les fecours de l'amitié & de la reconnoissance. Rarement il reçoit des vaisseaux directement d'Europe. Depuis 1757 on n'y en a vu que deux, dont les cargaisons réunies n'ont coûté dans le pays que 2,160,000 liv.

Le commerce de la Chine n'étant point sujet à tant de longueurs, à tant d'obstacles, la compagnie Danoise s'y est attachée avec plus de vivacité qu'à celui du Gange ou du Coromandel, qui demande des fonds d'avance. Elle y envoie tous les ans un, & le plus souvent deux gros vaisseaux. Les thés, qui forment leur plus grand retour, se consommoient la plupart en Angleterre. L'acquission que ce royaume a faite de l'isle du Man, qui servoit d'entrepôt à cette fraude, en sermant aux Danois ce débouché, doit naturellement diminuer le commerce qu'ils faisoient à la Chine.

Actuellement les ventes annuelles de la compagnie s'élevent à fix millions cinq cent mille livres. Il n'est pas vraisemblable qu'elle les pousse beaucoup plus loin. Ses armements, nous le savons, se son facilement & à bon marché. Ses naviga236 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE teurs, moins hardis que ceux de quelques autres nations, ont de la fagesse & de l'expérience. Elle trouve dans les mines de Norwege le fer qu'elle porte aux Indes. Le gouvernement lui paie, à un prix très-avantageux, le falpêtre qu'il l'oblige de rapporter. Les manufactures nationales ne sont ni en assez grand nombre, ni assez favorisées, pour la gêner dans ses ventes. Tout le nord, & une partie de l'Allemagne lui ouvrent, par leur fituation, un débit facile. Elle a de bonnes loix, & fa conduite est digne des plus grands éloges. Peut-être n'y a-t-il pas de régie qu'on puisse comparer à la sienne, pour la probité & l'économie.

Malgré ces avantages, la compagnie Danoise languira toujours. Les consommations de ses marchandises seront nécessairement médiocres, dans une région que la nature a condamnée à la pauvreté, & que l'industrie ne peut enrichir. La métropole n'est ni assez peuplée, ni assez puissante, pour lui fournir les moyens d'étendre son commerce. Ses sonds sont soibles & le seront toujours. Les étrangers ne consieront point leurs capitaux à un corps soumis à l'autorité arbitraire d'une monarchie absolue. Avec une administration, dont la sagesse feroit hoaministration, dont la sagesse seront pour les despets de le seront la sagesse seront pour la compagne seront pour la

ET POLITIQUE. Liv. V. 237
neur à la république la mieux conftituée, il éprouvera les maux qu'entraîne la fervitude. Un gouvernement despotique, eûtil les meilleures intentions, n'est jamais affez puissant pour faire le bien. Il commence par ôter aux sujets ce libre exercice des volontés, qui est l'ame, le ressort des nations; & quand il a brisé ce ressort, il ne peut plus le rétablir. C'est la confiance qui lie les hommes, unit les intérrèts, fait les affaires; & le pouvoir arbitraire est absolument exclusif de la confiance, parce qu'il est absolument exclusif de toute streté.

Le projet formé en 1728, de transférer de Copenhague à Altena le fiege de la is compagnie, ne pouvoit pas remédier à ces inconvénients. L'expédition des vaiffeaux auroit été à la vérité plus facile, & ils n'auroient pas été exposés au malheur de manquer leur voyage, que les glaces du Sund leur font perdre quelquefois; mais nous ne pensons pas avec les auteurs du projet, que le voisinage eût déterminé Hambourg à placer ses capitaux dans une affaire pour laquelle il a toujours montré de l'éloignement. Ainsi nous ne craindrons pas de dire que l'Angleterre & la Hollande firent un acte de tyrannic inutile en s'opposant à cet arran238 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE gement domestique d'une puissance libre & indépendante. Leurs inquiétudes sur Ostende étoient mieux sondées.

## CHAPITRE XXVI.

Établissement d'une compagnie des Indes à Ostende.

LES lumieres fur le commerce & fur l'administration, la faine philosophie, qui gagnoient insensiblement d'un bout de l'Europe à l'autre, avoient trouvé des barrieres infurmontables dans quelques monarchies. Elles n'avoient pu pénétrer à la cour de Vienne, qui ne s'occupoit que de projets de guerre & d'agrandissement par la voie des conquêtes. Les Anglois & les Hollandois, attentifs à empêcher la France d'augmenter son commerce, ses colonies & sa marine, lui suscitoient des ennemis dans le continent, & prodiguoient à la maison d'Autriche des sommes immenses qu'elle employoit à combattre la France; mais à la paix, le luxe d'une couronne rendoit à l'autre plus de richesses, qu'elle ne lui en avoit ôté par la guerre.

ET POLITIQUE. Liv. V.

Des états, qui, par leur étendue, rendroient formidable la puissance Autrichienne, bornent ses facultés par leur situation. La plus grande partie de ses provinces est éloignée des mers. Le fol de ses possessions produit peu de vins, peu de fruits précieux aux autres nations. Il ne fournit ni les huiles, ni les foies, ni les belles laines qu'on recherche. Rien ne lui permettoit d'aspirer à l'opulence, & elle ne favoit pas être économe. Avec le luxe & le faste naturel aux grandes cours, elle n'encourageoit point l'industrie & les manufactures, qui pouvoient fournir à ce goût de dépenfe. Le mépris, qu'elle a toujours eu pour les sciences, arrêtoit ses progrès en tout. Les artistes restent toujours médiocres dans tous les pays où ils ne font pas éclairés par les favants. Les sciences & les arts languisfent ensemble, par-tout où n'est point établie la liberté de penser. L'orgueil & l'intolérance de la maifon d'Autriche entretenoient, dans ses vastes domaines, la pauvreté, la superstition, un luxe barbare.

Les Pays-Bas mèmes, autrefois si renommés pour leur activité & leur industrie, ne confervoient rien de leur ancien éclat. Anvers ne voyoit pas un seul vais2 40 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE feau dans fon port; il n'étoit plus le magasin du nord, comme il l'avoit été pendant deux siecles. Bien-loin de fournir aux nations leur habillement, Bruxelles & Louvain recevoient le leur des Anglois. La pêche si précieuse du hareng avoit passe de Bruges à la Hollande. Gand, Courtrai, quelques autres villes voyoient diminuer tous les jours leurs manufactures de toiles & de dentelles. Ces provinces, placées au milieu des trois peuples les plus éclairés, les plus commerçants de l'Europe, n'avoient pu, malgré leurs avantages naturels, foutenir cette concurrence. Après avoir lutté quelque temps contre l'oppression, contre des entraves multipliées par l'ignorance, contre les privileges qu'un voisin avide arrachoit aux

Le prince Eugene, aussi grand homme d'état que grand homme de guerre, élevé au dessus de tous les préjugés, cherchoit depuis long-temps les moyens d'accroître les richesses d'une puissance dont il avoit si fort reculé les frontieres, lorsqu'on lui proposa d'établir à Ostende une compagnie des Indes. Les vues de ceux qui avoient formé ce plan, étoient étendues. Ils prétendoient

besoins continuels du gouvernement, elles étoient tombées dans un dépérissement

extrême.

ET POLITIQUE. Liv. V. 241 prétendoient que si cette entreprise pouvoit se soutenir, elle animeroit l'industrie de tous les états de la maison d'Autriche; donneroit à cette puissance une marine, dont une partie seroit dans les Pays-Bas, & l'autre à Fiume ou à Trieste ; la délivreroit de l'espece de dépendance où elle étoit encore des fubfides de l'Angleterre & de la Hollande, & la mettroit en état de se faire craindre sur les côtes de Turquie, & jusque dans Constantinople.

L'habile ministre auguel s'adressoit ce discours, sentit aisément le prix des ouvertures qu'on lui faisoit. Il ne voulut cependant rien précipiter. Pour accoutumer les esprits de sa cour, ceux de l'Europe entiere à cette nouveauté, il voulut qu'en 1717, on fit partir avec ses seuls passe-ports deux vaisseaux pour l'Inde. Le fuccès de leur voyage multiplia les expéditions dans les années suivantes. Toutes les expériences furent heureuses; & la cour de Vienne crut devoir, en 1722, fixer le fort des intéresses, la plupart Anglois ou Hollandois, par l'octroi le plus ample qui cût été jamais accordé.

La nouvelle compagnie, qui avoit un fonds de vingt millions partagé en dix mille actions, parut avec éclat dans tous Tome II.

243 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE les marchés des Indes. Elle forma deux établissements, celui de Coblom, entre Madras & Sadrasparan à la côte de Coromandel , & celui de Bankibasar dans le Gange. Elle projetoit même de fe procurer un lieu de relâche, & ses regards s'étoient arrêtés sur Madagascar. Elle étoit affez heureuse pour pouvoir Le reposer du soin de sa prospérité sur des agents, qui avoient eu affez de fermeté pour furmonter les obstacles que la Jalousie leur avoit opposés, & assez de Jumieres pour se débarrasser des pieges qu'on leur avoit tendus. La richesse de ses retours, la réputation de ses actions qui gagnoient quinze pour cent, ajoutoient à sa confiance. On peut penser, que les événements ne l'auroient pas trahie, si les opérations, qui en étoient la base, n'eutsent été traversées par la politique. Pour bien développer les causes de cette discussion, il est nécessaire de reprendre les choses de plus haut.



## CHAPITRE XXVII.

Raisons qui ont amené la destruction de la compagnie d'Ostende.

ORSQU'ISABÉLLE eut fait découvrir l'Amérique, & fait pénétrer jusqu'aux Philippines, l'Europe étoit plongée dans une telle ignorance, qu'on jugea devoir interdire la navigation des deux Indes, à tous les sujets de l'Espagne qui n'étoient pas nés en Castille. La partie des Pays-Bas, qui n'avoit pas recouvré la liberté, ayant été donnée, en 1598, à l'infante Isabelle, qui épousoit l'archiduc Albert, on exigea des nouveaux souverains qu'ils renonçasfent formellement à ce commerce. La réunion de ces provinces, faite de nouveau, en 1638, au corps de la monarchie, ne changea rien à cette odieuse stipulation. Les Flamands, blessés avec raison de se voir privés du droit que la nature donne à tous les peuples, de trafiquer par-tout où d'autres nations ne font pas en possession légitime d'un commerce exclusif , firent éclater leurs plaintes. Elles furent appuyées par leur gouver-

244 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE neur, le cardinal infant, qui fit décider qu'on les autoriferoit à naviguer aux Indes orientales. L'acte, qui devoit constater cet arrangement, n'étoit pas encore expédié, lorsque le Portugal brifa le joug Sous lequel il gémissoit depuis si longtemps. La crainte d'augmenter le mécontentement des Portugais, que l'on espéroit de ramener, empêcha de leur donner un nouveau rival en Asie, & sit éloigner la conclusion de cette importante affaire. Elle n'étoit pas finie, lorsqu'il fut réglé en 1648, à Munster, que les sujets du roi d'Espagne ne pourroient jamais étendre leur commerce dans les Indes, plus qu'il ne l'étoit à cette époque. Cet acte ne devoit pas moins lier l'empereur qu'il ne lioit la cour de Madrid, puisqu'il ne possede les Pays-Bas qu'aux mêmes conditions, avec les mêmes obligations dont ils étoient chargés fous la domination Espagnole.

Ainsi raisonnerent la Hollande & l'Angleterre, pour parvenir à obtenir la suppression de la nouvelle compagnie, dont le succès leur causoit les plus vives inquiétudes. Ces deux alliés, qui, par leurs forces maritimes, pouvoient anéantir Ostende & son commerce, voulurent ménager une puissance qu'ils avoient éle; et POLITIQUE. Liv. V. 245 vée eux-mêmes, & dont ils croyoient avoir besoin contre la maison de Bourbon. Ainsi, quoique déterminés à ne point laisser puiser la maison d'autriche à la fource de leurs richesses, ils se contenterent de lui faire des représentations sur la violation des engagements les plus solemnels. Ils furent appuyés par la France, qui avoit le même intérêt, & qui de

plus étoit garante du traité violé.

L'empereur ne se rendit pas à ces représentations. Il étoit soutenu dans son entreprise par l'opiniâtreté de son caractere, par les espérances ambitieuses qu'on lui avoit données, par les grands privileges, les préférences utiles que l'Espagne accordoit à ses négociants. Cette couronne se flattoit alors d'obtenir pour dom Carlos l'héritiere de la maison d'Autriche, & ne croyoit pas pouvoir faire de trop grands facrifices à cette alliance. La liaison des deux cours, qu'on avoit cru irréconciliables, agita l'Europe. Toutes les nations se crurent en péril. Il se fit des ligues, des traités fans nombre, pour rompre une harmonie qui paroissoit plus dangereuse qu'elle ne l'étoit. On n'y réussit, malgré tant de mouvements, que lorsque le conseil de Madrid, qui n'avois plus de trésors à verser en Allemagne,

246 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

fe fut convaincu qu'il couroit après des chimeres. La défection de son allié n'étonna pas l'Autriche; elle parut décidée à soutenir toutes les prétentions qu'elle avoit formées, spécialement les intérêts de son commerce. Soit que cette fermeté en imposat aux puissances maritimes, soit, comme il est plus vraisemblable, qu'elles ne consultassent que les principes d'une politique utile, elles se déterminerent, en 1727, à garantir la pragmatique sanction. La cour de Vienne paya un si grand service, par le facrifice de la compagnie d'Ostende.

Quoique les actes publics ne fissent mention que d'une fuspension de sept ans, les affociés fentirent bien que leur perte étoit décidée, & que cette stipulation n'étoit là que par ménagement pour la dignité impériale. Ils avoient trop bonne opinion de la cour de Londres & des états généraux, pour penser qu'on eur affuré l'indivisibilité des possessions Autrichiennes pour un avantage qui n'auroit été que momentané. Cette persuasion les détermina à oublier Oftende, & à porter ailleurs leurs capitaux. Ils firent successivement des démarches pour s'établir à Hambourg, à Trieste, en Toscane. La nature, la force ou la politique ruineTPOLITIQUE. Liv. V. 247
Tent leurs efforts. Les plus heureux d'entr'eux furent ceux qui tournerent leurs
regards vers la Suede.

# CHAPITRE XXVIII.

Idée générale de l'ancien gouvernement de Suede.

LA Suede, dont les habitants, fous le nom de Goths, avoient concouru au renversement de l'empire Romain, après avoir fait le bruit & les ravages d'un torrent, se perdit dans ses déserts, & retomba dans l'obscurité, Ses dissentions domestiques, toujours affez vives quoique continuelles, ne lui permirent pas de s'occuper de guerres étrangeres ini de môler ses intérêts à ceux des autres nations. Elle avoit malheureusement de tous les gouvernements le plus vicieux, celui où l'autorité est partagée, sans qu'aucune puissance de l'état sache précifément le degré qui lui en appartient. Les prétentions opposées du roi, du clergé, de la noblesse, des villes, des paylans, formolent une espece de chaos qui auroit cent fois perdu le royaume, si L 4

248 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE les peuples voifins n'avoient langui dans la même barbarie. Gustave Vasa, en réunistant dans sa personne une grande partie des différents pouvoirs, mit sin à cette anarchie; mais il précipita l'étae dans une autre calamité tout aussi su-neste.

Cette nation, que l'étendue de ses côtes, l'excellence de ses ports, ses bois de construction, ses mines de fer & de cuivre, tous les matériaux nécessaires à la marine appelloient à la navigation, l'avoit abandonnée depuis qu'elle s'étoit degoûtée de la piraterie. Lubeck étoit en possessions, & de leur sourchasties qu'ils iroient de l'étranger. On ne voyoit dans seurs rades que les vaisseaux de cette république, ni dans leurs villes d'autres magasins que ceux qu'elle y avoit formés.

Cette dépendance blessa l'ame fiere de Gustave. Il voulur rompre les liens qui enchaînoient au dehors l'industrie de fes sujets; mais il le voulur avec trop de précipitation. Avant d'avoir construit des vaissaux, d'avoir formé des négociants, il ferma ses ports aux Lubeckois. Dèsloss il n'y eut plus de communication.

ET POLITIQUE. Liv. V. 249 entre son peuple & les autres peuples. Cette interruption subite & entiere dans les affaires fit tomber l'agriculture, le premier des arts dans tous les pays, & le feul qui fût alors connu en Suede. Les champs resterent en friche, austi-tôt que le laboureur vit cesser ces demandes réi-térées & continuelles, qui avoient excité-jusqu'alors son activité. Quelques bâtiments Anglois & Hollandois, qui se montroient de loin en loin, n'avoient pas réveillé l'ancienne émulation, lorsque

Gustave Adolphe monta sur le trône. Les premieres années de fon regne furent marquées par des changements ntiles. Les travaux champêtres furent ranimés. On exploita mieux les mines. Il se forma des compagnies pour la Perse & pour les Indes occidentales. Les côtes de l'Amérique septentrionale virent jeter les fondements d'une colonie. Le pavillon Suédois répandit dans toures les mers d'Europe, du cuivre, du fer, du bois, du fuif, du goudron, des cuirs, du beurre, des grains, du poisson, des pelleteries; il recevoir en échange, des vins, des eauxde-vie , du fel , des épiceries , toutes forres d'étoffes.

Cette prospérité n'eut qu'un moment. Les guerres du grand Gustave en Alle250 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE magne firent aifément disparoître une industrie naissance. Ses successeurs voulurent la relever; mais de nouvelles guerres, qui durerent jusqu'à la mort de Charles XII, la firent tomber encore. Durant ce long période, les rois n'avoient d'autre but que de s'emparer du pouvoir absolu, & le génie de la nation étoit entièrement tourné du côté des armes.

Les Suédois ne s'occuperent d'objets utiles, que lorsqu'ils curent perdu toutes leurs conquêtes, & que l'élévation de la Russie ne leur laissa plus l'espérance d'en faire de nouvelles. Les états du royaume, avant aboli le despotisme, corrigerent les abus d'une administration si vicieuse. Le passage rapide d'un état d'esclavage à la plus grande liberté, n'occasiona pas pourtant les secousses violentes qui accompagnent ces révolutions. Tous les changements furent faits avec maturité. Les professions les plus nécessaires, ignorées ou méprifées jusqu'alors, fixerent les premiers regards. On ne tarda pas à connoître les arts de commodité ou d'agrément. Il parut, sur les sciences les plus profondes, des ouvrages lumineux, qui mériterent d'être adoptés par les nations même les plus éclairées. La jeune noblesse alla se former dans tous les états

ET POLITIQUE. Liv. V. de l'Europe, qui offroient quelque genre d'instruction. Ceux des citovens s'étoient éloignés d'un pays depuis longtemps ruiné & dévasté, y rapporterent les talents qu'ils avoient acquis. L'ordre, l'économie politique, les différentes branches d'administration devinrent le suiet de tous les entretiens. Tout ce qui întéressoit la république, fut mûrement discuté dans les assemblées générales, & librement approuvé, librement censuré par des écrits publics. On appella des lumieres de tous les côtés. Les étrangers qui apportoient quelques inventions, quelque connoissance utile, étoient accueillis; & c'est dans ces heureuses circonstances, que les agents de la compagnie d'Ostende le présenterent.



#### CHAPITRE XXIX.

Les Suédois se livrent au commerce des Indes. Sur quelle base est établi le commerce.

UN riche négociant de Stockholm; nommé Henri Koning, goûta leurs projets, & les fit approuver par la diete de 1731. On établit une compagnie des Indes, à laquelle on accorda le privilege exclusif de négocier au delà du cap de Bonne-Espérance. Son octroi sut borné à. quinze ans. On crut qu'il ne falloit pas lui donner plus de durée, soit pour remédier de bonne heure aux imperfections: qui se trouvent dans de nouvelles entreprifes, foit pour diminuer le chagrin d'un grand nombre de citoyens, qui s'élevoient contre un établissement que la nature & l'empire du climat sembloient repousser. Le desir de réunir, le plus qu'il feroit possible, les avantages d'un com-merce libre, & ceux d'une association privilégiée, fit régler que les fonds ne servient pas limités, & que tout actionett Politique. Liv. V. 253'
naire pourroit retirer les siens à la fin de
chaque voyage. Comme les intéressés
évoient la plupart étrangers, il parut juste
d'assurer un bénésice à la nation, en les
assurer un bénésice à la nation, en les
assurer la payer au gouvernement
2,250 livres par last que porteroit chaque
hâtiment.

Cette condition n'empécha pas que les actionnaires, qui bornoient à peu près leurs opérations au commerce de la Chine, ne partageassent de beaucoup plus gros bénéfices que ne l'avoit jamais fait aucune compagnie. Un pareil fuccès détermina les états, qui, en 1746, renouvelloient le privilege, à exiger, à la place de l'ancien droit, un droit de 75,000. livres par vaisseau. La convention fut: exactement remplie jusqu'en 1753 : alors les directeurs, qui trouveient leur position utile, formerent le projet de la rendre permanente, en donnant une confiftance fixe à l'affociation passagere dont ils conduisoient les affaires; & ils firent adopter leur plan par la nation assemblée. Il paroiffoit plus difficile de faire goûter aux actionnaires un arrangement qui engageoit leur liberté, & que les malheurs des autres compagnies devoient leur rendre plus que suspect. On les ébranla par l'espoir d'un revenu à peu près régulier.

#### 254 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

au lieu d'un dividende qui, depuis quelques années, varioit d'une maniere incroyable; foit que ce fût un moyen imaginé pour préparer le succès du projet; foit que ce fût une suite naturelle des révolutions du commerce. Ils furent tout-àfait déterminés, par la complaisance qu'eut le gouvernement de se contenter d'un droit de vingt pour cent sur les thés, fur les autres marchandises des Indes qui se consommeroient dans le royaume, au lieu de 75,000 livres qu'il recevoit depuis fix ans pour chaque navire. Ce nouvel ordre de choses dura jusqu'en 1766, temps auquel expiroit le privilege accordé vingt ans auparavant.

On n'avoit pas attendu ce terme, pour s'occuper du renouvellement de la compagnie. Dès le feptieme de juillet 1762, il fut accordé un nouvel octroi pour vingt ans encore. Les conditions en furent plus avantageuses pour l'état, que ne l'espéroient ceux de ses membres qui n'avoient pas suivi les bénéfices de ce commerce. On lui prêta quinze cent mille francs sans intérêt, & trois millions à un intérêt de six pour cent. Les actionnaires, qui faifoient ces avances, en devoient être rembourses suices situes de sui se rembourses suices qu'ils s'engageoient à

payer pour chaque navire qu'ils expédieroient. Celles de leurs marchandifes, qui fortiroient du royaume, furent de plus affujetties à un droit d'un quaet pour cent de leur vente, & celles qui feroient confommées dans l'intérieur du pays, aux droits anciens ou à des droits nouveaux, tels qu'il plairoit-au gouvernement de les

régler. Tel est l'ordre qui subsiste depuis

1766. La compagnie a établi le fiege de fes affaires à Gotenbourg, dont la position offre pour la navigation des facilités que refusoient les autres ports. Au commencement, ses fonds varioient d'un voyage à l'autre. Il est reçu qu'en 1753 , ils furent fixés à neuf millions, dont il n'y en eut que six de fournis. L'opinion des gens les mieux instruits est que le dernier arrangement les a portés réellement à dix millions. On est réduit à de simples conjectures fur ce point important. Jamais il ne fut mis fous les yeux du public. Comme les Suédois n'entroient que pour très-peu dans ce capital, on jugea convenable de dérober la connoissance de cette pauvreté. Pour y parvenir, il fut statué que tout directeur, qui révéleroit le nom des intéressés ou les sommes qu'ils auroient fouscrites, seroit suspendu, dé256 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

posé même, & qu'il perdroit sans retour tout l'argent qu'il auroit dans cette entreprise. Cet esprit de mystere s'est perpétué. A la vérité douze des principaux actionnaires, choisis tous les quatre ans dans une assemblée générale, reçoivent réguhérement les comptes de l'adminstration: mais cette sûreté me paroitra jamais suffisante à des négociants; ils trouveront toujours étonnant qu'un état libre ait ouvert une pareille porte à la corruption. Le secret, dans la politique, est comme le mensonge; il sauve pour un moment les états, & Jes perd à la longue. L'unt & l'autre n'est utile qu'aux méchants.

Malgré quelques malheurs qu'a essuyé la compagnie, le dividende d'une année dans l'autre s'est élevé à trente deux pour cent. Ce bénéfice n'a été fait que sur deux pour cent. Ce bénéfice n'a été fait que sur les ventes qui n'ont pas passe annuellement six millions de livres. Les onze douziemes de ces marchandises ont été portés à l'étranger, & la Suede a payé de ses productions le peu qu'elle a consommé. La foiblesse de son numéraire, & la médiocrité de ses ressources lui interdisoient un plus grand luxe. On en va voir la preuve.

#### CHAPITRE XXX.

État actuel de la Suede.

A Suede a fix mille neuf cents lieues carrées, à n'en compter que dix & demie par degré, comme elle fait. Une grande partie est occupée par des lacs immenses. Son fol, affez généralement gras & argilleux, est plus difficile à cultiver que des champs fablonneux; mais il est plus fertile. Les neiges prodigieuses qui le couvrent, garantissent & nourrissent ses plantes. Mineureusement les travaux de la campagne sont réduits à peu de chose, à cause de la longueur des hivers . & de la briéveté des jours. Il faut d'ailleurs à des hommes plus grands & plus robuftes du'on ne les trouve ailleurs, une nour-- riture plus folide & plus abondante.

Ces raisons pourroient faire soupçonner que la Suede ne sut inmais excessivement peuplée, quoiqu'on l'ait appellée la fabrique du genre humain. Il est vraisemblable que les nombreuses bandes qui en fortoient, & qui, sous le nom si redouté de Goths & de Vandales, ravagerent,

258 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE affervirent tant de contrées de l'Europe. n'étoient que des essaims de Scythes & de Sarmates, qui s'y rendoient par le nord de l'Afie, & qui se poussoient, se remplaçoient successivement. Cependant ce seroit une erreur de croire que cette vaste contrée ait été toujours aussi déferte que nous la voyons. Des preuves historiques présentées aux derniers états, les convainquirent que leur pays avoit, il y a trois fiecles, plus d'habitants qu'aujourd'hui, quoique la religion catholique qu'on y professoit alors, autorisat les cloîtres, & prescrivît au clergé le célibar. Un dénombrement fait avec la plus grande précision, par ordre du gouvernement en 1760, prouve que la Suede, fans y comprendre ses possessions d'Allemagne, qui font peu de chose, n'a. actuellement que 2, 383, 113 fujets, & que dans cette population il y a. 1, 127, 038 hommes, & 1, 255, 175 femmes. En prenant un terme moven. c'est 345 habitants par lieue carrée. Les deux extrêmes sont la Gothie qui en compte 1, 248, & la Laponie qui n'en

Le nombre seroit plus grand dans toutes les provinces, si elles n'étoient continuellement abandonnées, & souvent

compte que deux.

ET POLITIQUE. Liv. V. sans retour, par un grand nombre de ceux qui y ont pris naissance. On voit, dans tous les pays, des hommes, qui, par curiosité, par inquiétude naturelle, & fans objet déterminé, passent d'une contrée dans une autre; mais c'est une maladie qui attaque seulement quelques individus, & ne peut être regardée comme la cause générale d'une émigration constante. Il y a dans tous les hommes un penchant à aimer leur patrie, qui tient plus à des causes morales, qu'à des principes phyfiques. Le goût naturel pour la fociété; les liaisons de fang & d'amitié, l'habitude du climat & du langage, cette prévention qu'on contracte si aifément pour le lieu; les mœurs, le genre de vie auxquels on est accoutumé; tous ces liens attachent un être raisonnable à des contrées où il a reçu le jour & l'éducation. Il faut de puisfants motifs pour lui faire rompre à la fois tant de nœuds, & préférer une autre terre, où tout sera étranger & nouveau pour lui. En Suede, où toute la puilfance est entre les mains des états composés de différents ordres du royaume, même de celui des payfans, on devroit plus tenir, à son pays; cependant on en sort beau260 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE coup, & il doit y avoir des raisons de cette émigration.

La classe de citoyens la plus attachée à fa patrie est celle des laboureurs. L'agriculture fut affez florissante, avant que Gustave Vasa défendît l'exportation des grains. Depuis ce funeste édit, elle rétrograda toujours : les efforts gu'on a faits dans les derniers temps pour lui redonner de l'activité, n'ont pas eu un succès aussi complet qu'on le desiroit. L'état achete annuellement une partie du bled nécessaire à la consommation. Ce besoin peut durer long-temps, par la difficulté d'élever de nombreux troupeaux, Il faut les nourrir neuf mois au fec; & on manque de bras pour couper, pour serrer la quantité de sourrages que la longueur des hivers rendroit néceffaires.

Les mines ne sont pas exposés à de pareils inconvénients. Leur exploitation sur long-temps la plus grande ressource du royaume. Elles tomberent depuis dans la dépendance des Anglois & des Hollandois, par les avances considérables que les négocients de ces deux nations faisoient à leurs propriétaires. Une meilleure administration les a fait successivement sortir de cette servitude. Celles

ET POLITIQUE, Liv. V. 161 d'argent rendent annuellement à l'état quatre mille cinq cents marcs; celles de cuivre, huit mille chiffons ou lingots, dont on en exporte cinq mille cinq cents; & celles de fer, quatre cent mille chiffons, dont environ frois cent mille paffent à l'étranger. Il étoit facile de multiplier les dernieres, fur tout dans les provinces boréales, où abondent les bois, les eaux nécessaires pour ces travaux, & où l'hiver, par sa rigueur & par sa durée, favorise les charrois. Les états de 1765 ont défendu d'en ouvrir de nouvelles, fans qu'on puisse découvrir aucune raison d'économie politique, qui ait fuggéré cette prohibition. Il doit être permis de foupçonner qu'elle a pris sa source dans les intérêts particuliers & personnels de quelques membres puissants de la diete. Les manufactures n'ont pas été mieux traitées que les mines.

J'ufqu'à l'heureuse révolution qui rendit à la Suede sa liberté, la nation étoit généralement habillée d'étosses et trangeres. On senit, à cette époque mémorable, l'impossibilité de faire cosser un si grand abus avec les laines du pays extrêmement grossers; & on fit venir d'Espagne & d'Angleterre, des brebis & des beliers; qui, par les précautions qu'on a prises,

## 262 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

n'ont que peu dégénéré. A mesure que les troupeaux se sont multipliés, les fabriques ont augmenté, au point qu'en 1762. elles occupoient quarante - cinq mille ames. Ces progrès ont blessé quelques . citoyens qui les \* croyoient nuifibles à l'agriculture. Inutilement on a voulu leur faire observer que les manufactures opéroient la confommation des productions territoriales; qu'elles multiplioient les troupeaux, & que les troupeaux fécondoient les champs; qu'il n'y avoit au plus dans l'état que huit ou neuf villes dignes de ce nom, & que leur population n'étoit relativement à celle de la campagne, que dans le rapport d'un à douze; ce qui ne se trouvoit dans aucun autre gouvernement. Ces représentations n'ont pas été goûtées. La diete de 1765 a adopté, par esprit de parti ou par ignorance, les vues de ceux qui vouloient renvoyer tout le monde à la charrue. Pour faire réuffir ce plan, on a embarrassé l'industrie de toutes les entraves qu'il a été possible d'imaginer. Il est arrivé de là que les ouvriers ont porté leurs talents ailleurs, fur-tout en Ruffie, & que la Snede fe trouve actuellement fans manufactures. about the mir. of 3

Ses pêcheries n'ont pas eu la même

deftinée. La feule qui mérite d'être envisagée sous un point de vue politique, c'est celle du hareng. Elle ne remonte pas au delà de 1740. Avant cette époque, ce poisson fuyoit les côtes de Suede. Il donna alors à celle de Gotenbourg, & il ne s'en est pas retiré depuis. On en exporte annuellement deux cent mille barils, qui, à raison de vingt mille francs par baril, forment un objet de quatre millions de livres. Environ huit mille barils font portés dans les isles Angloises de l'Amérique. Il est bien étonnant que les François, qui ont plus d'esclaves. & moins de facilité pour les nourrir, aient négligé jusqu'à présent un moyen que tout les invitoit à adopter.

La nation Suédoife ne jouissoit pas encore de «fa pêche du hareng, lorsqu'elle défendit aux étrangers d'introduire dans ses ports d'autres denrées que celles du crû de leur pays, & de transporter ces marchandifes d'un port du royaume à l'autre. Cette loi célebre, connue sous le nom de placard des productions, & qui est de 1724 ressuscita la navigation. anéantie depuis long-temps par les malheurs des guerres. Un pavillon inconnu par - tout se montra sur toutes les mers. Ceux qui l'arboroient, ne tarderent pas

264 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE à acquérir de l'habileté & de l'expérience. Leurs progrès parurent même, à des politiques éclairés, devenir trop confidérables pour un pays dépeuplé. Ils penserent qu'il falloit s'en tenir à l'exportation des productions de l'état, à l'importation de celles dont il avoit besoin. & abandonner le commerce purement de fret. Ce systême a été vivement combattu. De grands administrateurs ont cru que, bien-loin de gêner cette branche d'industrie, il convenoit de l'encoura-ger, en abolissant tous les réglements qui la contrarient. Le droit exclusif de passer le Sund, sut anciennement attribué à un petit nombre de villes désignées fous le nom de Staple. Tous les ports mêmes fitués au nord de Stockholm ou d'Abo, furent affervis à porter leurs denrées à l'un de ces entrepôts, & à s'y pourvoir des marchandises de la Baltique, qu'ils auroient pu se procurer de la premiere main , à meilleur marché. Ces odieuses distinctions imaginées dans des temps barbares', & qui tendent à favoriser le monopole des marchands, existent encore aujourd'hui. Les spéculateurs les plus fages en matiere d'administration desirent qu'elles soient anéanties, afin qu'une concurrence plus uni-

verfelle

ET POLITIQUE. Liv. V. 265 verfelle produise une plus grande activité. Personne ne fait des vœux pour

l'augmentation des troupes.

Avant Gustave Vasa, tout Suédois étoit foldat. Aux cris du besoin public, le laboureur quittoit sa charrue, & prenoit un arc. La nation entiere se trouvoit aguerrie par des troubles civils qui ne difcontinuoient pas. L'état ne soudoyoit que cinq cents hommes, qui devoient être toujours prêts à marcher. En 1542, ce foible corps fut porté jusqu'à six mille. Les paysans chez qui l'on mettoit en quartier ces troupes, trouverent ce fardeau intolérable, & il fallut les en décharger. Pour y parvenir, on réunit au fisc les terres incultes, on les fit défricher, & on y plaça les nouveaux défenseurs de la patrie. Cette excellente institution s'est perpétuée. Les gens de guerre ne sont pas emprisonnés, comme ailleurs . dans l'oifiveté des garnisons. Depuis le général, jusqu'au soldat, tous ont une maison qu'ils habitent, une portion de terre qu'ils font valoir comme leur propre bien. L'étendue & la valeur de ce terrein sont proportionnées aux grades de milice. Cette possession, qu'ils tiennent de la couronne, s'appelle bostel, & ne s'accorde jamais que dans les Tome II.

266 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE.

domaines qui appartiennent au gouvernement. L'armée est actuellement compofée de huit régiments de cavalerie, de trois régiments de dragons, de deux régiments d'hussards, de vingt un régiments d'infanterie nationale, qui font payés de cette maniere, & de dix régiments de troupes étrangeres qui ont une folde en argent, & qu'on place dans les provinces, dans les forteresses situées au delà des mers; ce qui forme en tout cinquante mille hommes. Cette masse est groffie & portée jusqu'à quatre - vingtquatre mille hommes, par trente-quatre mille foldats de réferve qui ont aussi leurs bostels, & qui par leur institution font destinés à remplacer ceux de l'infanterie nationale qui meurent, qui se perdent, ou qui sont faits prisonniers. Vingt vaisseaux de ligne, un nombre de frégates proportionné, & quelques galeres achevent de former les forces de la république.

Pour faire agir ces forces, l'état n'a qu'un revenu de dix-huit millions de livres. Il est formé par un impôt sur les terres, par le produit des douanes, par des droits sur le cuivre & sur le fer, & sur le papier timbré, par une capitation & un don gratuit. C'est bien peu pour ET POLITIQUE. Liv. V. 267 les dépenses de la guerre, pour les besoins du gouvernement; & encore y faut-il puiser ce qui doit servir à l'acquittement des dettes.

Elles montoient à sept millions cing cent mille livres, lorsque Charles XI arriva sur le trône. Ce prince, économe de la maniere dont il convient aux souverains de l'être, les paya. Il fit plus. Il dégagea plusieurs des domaines conquis en Allemagne, qui avoient été aliénés à des voilins puissants. Il retira les diamants de la couronne, sur lesquels on avoit emprunté en Hollande des fommes considérables. Il fortifia les places frontieres. Il secourut ses alliés, & arma souvent des escadres pour maintenir sa supériorité dans la mer Baltique. Les événements qui suivirent sa mort, replongerent les affaires dans le chaos d'où il les avoit tirées. Le désordre a été toujours en augmentant, & il s'est trouvé que l'état devoit quatre-vingt-deux millions cinq cent mille liv., pour lesquelles il payoit un intérêt de quatre & demi pour cent. De cette somme, huit millions appartiennent à l'étranger, cinq millions à une caisse d'amortissement qui fut établie pour le paiement des dettes de Charles XII, un million & demi à quel-M 2

268 HISTOTRE PHILOSOPHIQUE

ques communautés, douze millions & demi à des particuliers Suédois, & cinquantecinq millions à la banque. Les meilleurs calculateurs prétendent que cette banque, qui appartient utilement à l'état, & dont la nation affemblée a feule la difpofition, a autant gagné en prétent fon papier aux particuliers fur des meubles ou des immeubles, que lui doit l'administration. En ce cas, la république n'a réellement que le tiers de la dette dont elle paie les intérêts, dans la vue de soutenir le crédit public.

Ce crédit est d'autant plus nécessaire, que depuis la derniere guerre d'Allemagne, il ne reste pas deux millions d'especes en circulation dans tout le royaume. Tout s'y fait avec du papier. L'obligation que contractent, fous la foi du ferment, ceux auxquels le dépôt en est confié, de garder un profond secret sur tout ce qui a rapport à leurs fonctions, ne permet pas de fixer avec la derniere précision, quelle est la quantité de papier qui tient lieu d'argent. Cependant on ne craindra pas d'avancer, d'après les observateurs le plus profondément instruits, que la masse des billets de banque monte à foixante-dixfept millions.

La pauvreté n'étoit pas toutefois Ja plus dangereuse maladie qui, depuis quelet politique. Liv. V. 269 que temps, travailloit la Suede; de plus grandes calamités la bouleversoient. L'intérêt particulier, qui avoit pris la place de l'esprit public, remplissoit de défiances la cour, le sénat, tous les ordres de la république. On cherchoit à se détruire réciproquement avec un acharnement qui n'avoit point d'exemple. Lorsque les moyens manquoient, on alloit les chercher au loin; & l'on ne rougissoit pas de conspiere en quelque maniere avec des étrangers contre sa patrie.

La malheureuse situation où se trouvoit réduit un état qui paroissoit libre, nourrissoit l'esprit de servitude qui avilit la plupart des contrées de l'Europe, Elles se vantoient de leurs fers, en voyant les maux que fouffroit une nation qui avoit brisé ses chaînes. Personne ne vouloit voir que la Suede avoit passé d'un excès à un autre; que pour éviter l'inconvénient des volontés arbitraires, on étoit tombé dans les défordres de l'anarchie. Les loix n'avoient pas su concilier les droits particuliers des individus, avec les droits de la fociété, avec les prérogatives dont elle doit jouir pour la fûreté commune de tous ceux qui la composent.

Dans cette fatale crise, il convenoit à la Suede de confier au fantôme de roi 270 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE qu'elle avoit formé, un pouvoir suffisant pour sonder les plaies de l'état, & pour y appliquer les remedes convenables. C'est le plus grand acte de souveraineté que puisse faire un peuple; & ce n'est pas perdre sa liberté que d'en remettre la direction à un dépositaire de consance, en veillant à l'usage qu'il fera de ce pouvoir commis.

Cette résolution auroit comblé les Suédois de gloire, & fait leur bonheur. Elle auroit rempli les esprits de l'opinion de leurs lumieres & de leur sagesse. En se resusant à un parti si nécessaire, ils ont réduit le chef de l'état à s'emparer de l'autorité. Il regne aux conditions qu'il a voulu prescrire; & il ne reste à ses sujets de droits, que ceux dont sa modération ne lui a pas permis de les dépouiller.

Nous ne sommes pas placés à la distance convenable, pour occuper nos lecteurs de cette révolution; la possérité jugera. Il faut parler des liaisons formées aux Indes par le roi de Prusse.

par ic ioi de i imie



# CHAPITRE XXXI.

Le roi de Prusse forme à Embden une compagnie pour les Indes. Caractere de ce Prince. Sort de son établissement.

CE prince, dans l'âge des plaisirs, eut le courage de préférer, à la molle oissveté des cours, l'avantage de s'instruire. Le commerce des premiers hommes du fiecle, & ses réflexions murissoient dans le fecret son génie, naturellement actif, naturellement impatient de s'étendre. Ni la flatterie, ni la contradiction ne purent jamais le distraire de ses profondes méditations. Il forma de bonne heure le plan de sa vie & de son regne. On osa prédire à son avénement au trône, que ses ministres ne seroient que ses secretaires; les administrateurs de ses finances, que ses commis; ses généraux, que ses aides de camp. Des circonstances heureuses le mirent à portée de développer, aux yeux des nations, des talents acquis dans la retraite. Saisissant, avec une rapidité qui n'appartenoit qu'à lui, le point décisif de ses intérêts, Fréderic attaqua une puis-

## 272 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

fance qui avoit tenu ses ancêtres dans la fervitude. Il gagna cinq batailles contre elle, lui enleva la meilleure de ses provinces, & fit la paix aussi à propos qu'il avoit sait la guerre.

En cessant de combattre, il ne cessa pas d'agir. On le vit aspirer à l'admiration des mêmes peuples, dont il avoit été la terreur. Il appella tous les arts à lui, & les affocia à fa gloire. Il réforma les abus de la justice, & dicta lui-même des loix pleines de fagesse. Un ordre simple, invariable, s'établit dans toutes les parties de l'administration. Persuadé que l'autorité du souverain est un bien commun à tous les sujets, une protection dont ils doivent tous également jouir, il voulut que chacun d'eux eût la liberté de l'approcher, & de lui écrire. Tous les instants de sa vie étoient consacrés au bien de ses peuples. Ses délassements mêmes leur étoient utiles. Ses ouvrages d'histoire, de morale, de politique, étoient remplis de vérités pratiques. On vit régner jusque dans ses poésies des idées profondes, & propres à répandre la lumiere. Il s'occupoit du foin d'enrichir ses états, lorsque des événements heureux le mirent en possession de l'Ostfrise en 1744.

Embden, capitale de cette petite pro-

ET POLITIQUE. Liv. V. vince, paffoit, il y a deux fiecles, pour un des meilleurs ports de l'Europe. Les Anglois, forcés de quitter Anvers, en firent le centre de leurs liaisons avec le continent. Les Hollandois, après avoir aspiré long-temps & inutilement à se l'approprier, en étoient devenus jaloux, jusqu'à travailler à le combler. Tout indiquoit que c'étoit un lieu propre à devenir l'entrepôt d'un grand commerce. L'éloignement où étoit ce foible pays de la maile des forces Pruffiennes, pouvoit exposer à quelques inconvénients : mais Fréderic espéra que la terreur de son nom contiendroit la jalousie des puissances maritimes. Dans cette persuasion, il voulut qu'en 1750, une compagnie pour les Indes orientales fût établie à Embden.

Le fonds de la nouvelle société étoit de 3, 900, 000 livres: il su principalement formé par les Anglois &t les Hollandois, malgré la sévérité des loix que leurs gouvernements avoient portées pour l'empêcher. On étoit encouragé à ces spéculations, par la liberté indéfinie dont on devoit jouit, en payant au souveraint trois pour cent de toutes les ventes qui feroient saites. L'événement ne répondite pas aux espérances; six vaisseaux, partiss

274 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ucceffivement pour la Chine, ne rendirent aux intéreffés que leur capital, & un bénéfice de dix pour cent en fept années. Une autre compagnie, qui se forma peu de temps après dans le même lieu pour le Bengale, prit encore plus mal ses mesures. Un procès, dont vraisemblablement on ne verra jamais la fin, est tout ce qui lui reste des deux seules expéditions qu'elle ait tentées. Les commencements de la derniere guerre ont anéanti l'un & l'autre corps.

C'est le seul échec qu'ait essuyé la grandeur du roi de Prusse. Nous n'ignorons pas qu'il est difficile d'apprécier ses contemporains : on les voit de trop près. Les princes sont sur-tout ceux qu'on peut le moins se statter de bien connoître. La renommée en parle rarement sans passion. C'est le plus souvent d'après les basses de la flatterie, d'après les injustices de l'envie qu'ils sont jugés. Le cri consus de tous les intérêts, de tous les sentiments qui s'agitent & changent autour d'eux, trouble ou suspend le jugement des sages.

mêmes.
Cependant, s'il étoit permis de prononcer d'après une multitude de faits liés les uns aux autres, on diroit de Fréderic qu'il fut diffiper les complots de l'Europe ett politique. Liv. V. 275 conjurée contre lui; qu'il joignit, à la grandeur & à la hardiesse des entreprises, un secret impénétrable dans les moyens; qu'il changea la maniere de faire la guerre, qu'on croyoit, avant lui, portée à sa perfection; qu'il montra un courage d'esprit, dont l'histoire lui sournissoir peu de modeles; qu'il tira de ses sautes mêmes plus d'avantages que les autres n'en savent tirer de leurs succès; qu'il fit taire d'étonnement, ou parler d'admiration toute la terre, & qu'il donna autant d'éclat à sa nation, que d'autres souverains en reçoivent de leurs peuples.

Ce prince présente un front toujours menaçant. L'opinion qu'il a donnée de fes talents; le souvenir sans cesse présent de ses actions; un revenu annuel defoixante dix millions; un tréfor de plus de deux cents; une armée de cent quatre-vingt mille hommes : tout affure fatranquillité. Malheureusement elle n'est pas utile à ses sujets comme elle le fut autrefois. Ce monarque continue à laisserles Juifs à la tête de ses monnoies, où ils ont introduit un très-grand désordre. Il n'a point secouru les plus riches négociants de ses provinces, que ses opérations avoient ruinés. Il a mis dans fesmains les manufactures les plus confidés

MG

276 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE rables de son pays. Ses états sont remplis de monopoles, destructeurs de toute industrie. Des peuples, dont il fut l'idole, ont été livrés à l'avidité d'une soule de brigands étrangers. Cette conduite a infpiré une désiance si universelle, soit au dedans, soit hors de la Prusse, qu'il n'y a point de hardiesse à affurer que les efforts, qui se sont pour ressusciter la compagnie d'Embden, seront inutiles.

O Fréderic, Fréderic! tu reçus de la nature une imagination vive & hardie, une curiofité fans bornes, du goût pour le travail, des forces pour le supporter. L'étude du gouvernement, de la politique, de la législation, occupa ta jeunesse. L'humanité par-tout enchaînée, par-tout abattué, essuya ses larmes à la vue de tes premiers travaux, & sembla se consoler de ses malheurs, dans l'espérance de trouver en toi son vengeur. Elle augura & bénit d'avance tes succès. L'Europe te donna le nom de roi philosophe.

Lorsque tu parus sur le théatre de la guerre, la célérité de tes marches, l'art de tes campements, l'ordre de tes batailles étonnerent toutes les nations. On ne cessoit d'exalter cette discipline inviolable de tes troupes, qui leur assuroit la victoire; cette subordination méchanique

ET POLITIQUE. Liv. V.

qui ne fait de plusieurs armées qu'un corps, dont tous les mouvements, dirigés par une impulsion unique, frappent à la fois au même but. Les philosophes mêmes, prévenus par l'espoir dont tu les avois remplis, énorgueillis de voir un ami des arts & des hommes parmi les rois, applaudissoient peut-être à tes succès sanglants. Tu sus regardé comme le

modele des rois guerriers.

Il existe un titre plus glorieux; c'est celui de roi citoyen. On ne l'accorde pas aux princes, qui, confondant les erreurs & les vérités, la justice & les préjugés, les sources du bien & du mal, envisagent les principes de la morale comme des hypotheses de métaphysique, ne voiens dans la raison qu'un orateur gagé par l'intérêt. O si l'amour de la gloire s'étoit éteint au fond de ton cœur! si ton ame, épuisée par tes grandes actions, avoit perdu son ressort & son énergie! si les foibles passions de la vieillesse vouloiens te faire rentrer dans la foule des rois! que deviendroit ta mémoire ? que deviendroient les éloges que toutes les bouches de la renommée, que la voix immortelle des lettres & des arts t'ont prodigués? Mais non : ton regne & ta vie ne seront pas un problème dans l'histoire, 278 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Rouvre ton cœur aux sentiments nobles & vertueux qui firent tes premieres délices. Occupe tes derniers jours du bonheur de tes peuples. Prépare la félicité des générations stutures, par la félicité de la génération actuelle. La puissance de la Prusse appartient à ton génie. C'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui la soutiens. Il faut la rendre propre à l'état qui te doit sa gloire.

Oue ces innombrables métaux enfouis dans tes coffres, en rentrant dans la circulation, rendent la vie au corps politique ; que tes richesses personnelles , qu'un revers peut dissiper, n'aient désormais pour base que la richesse nationale, qui ne tarira jamais; que tes sujets, courbés sous le joug intolérable d'une administration violente & arbitraire, retrouvent les tendresses d'un pere, au lieu des vexations d'un oppresseur; que des droits exorbitants fur les personnes & les confommations, cessent d'étouffer également la culture & l'industrie; que les habitants de la campagne fortis d'esclavage, queceux des villes véritablement libres fe multiplient au gré de leurs penchants & de leurs efforts. Ainsi tu parviendras à donner de la stabilité à l'empire que tes qualités brillantes ont illustré, ont étendus

ET POLITIQUE. Liv. V. 279 tu seras placé dans la liste respectable & peu nombreuse des rois citoyens.

Ose davantage : donne le repos à la terre. Que l'autorité de ta médiation, que le pouvoir de res armes force à la paix des nations inquietes. L'univers est la patrie d'un grand homme; c'est le théatre qui convient à tes talents : deviens le biensaiteur de tous les peuples.

Rien n'est grand, n'est heureux dans les monarchies, sans l'instuence du maitre qui les gouverne; mais il ne dépend pas uniquement d'un monarque de saire tout ce qui convient au bonheur de sepeuples. Il trouve souvent de puissants obstacles dans les opinions, dans le caractère, dans les dispositions de ses sujets. Ces opinions, ce caractère, ces dispositions peuvent, sans doute, être corrigés; mais, en attendant qu'ils le soient en Espagne, nous les regarderons comme la principale cause du peu de succès qu'ont eu les projets si souvent formés pour faire prospèrer le commerce des Philippines.



## CHAPITRE XXXII.

Etablissement des Espagnols aux Philippines.

LEs Philippines, anciennement connues fous le nom de Manilles, forment un archipel immense à l'est de l'Asie. Les montagnes de ces isles font peuplées de fauvages, qui paroissent être les plus anciens habitants du pays. Quelques rapports, qu'on a cru entrevoir entre leur langue & celle du Malabar, ont fait soupçonner qu'ils pouvoient être venus de cette agréable contrée de l'Inde. Leur vie est tout animale. Ils n'ont point de demeure fixe. Les fruits, les racines qu'ils trouvent dans les bois font leur unique nourriture; & lorsqu'ils ont épuise un canton, ils vont en dévorer un autre. Les efforts qu'on a faits pour les assujettir, ont toujours été vains, parce qu'il n'y a rien de si difficile que de dompter des. peuples errants.

Les plaines, d'où on les a chassés, ontété successivement occupées par des colonies de Siam, de Sumatra, de Bornéo

ET POLITIQUE. Liv. V. 281 de Macassar de Malaca, des Moluques & d'Arabie. Les mœurs de ces colons étrangers, leur religion, leur gouvernement ne permettent pas de se méprendre

fur les lieux de leur origine.

Magellan fut le premier Européen qui reconnut ces illes. Mécontent du Portugal, sa patrie, il étoit passé au service de Charles-Quint; &, par le détroit qui, depuis, porta son nom, il arriva aux Manilles en 1521. Le malheur, qu'il eut d'y périt, n'auroit pas empêché vraisemblablement que son voyage n'eût eu des suites, si elles n'avoient été arrêtées par la combinaison dont on va rendre compte.

Tandis qu'au quinzieme fiecle les Portugais s'ouvroient la route des Indes orientales , & se rendoient les maîtres des épiceries & des manufactures, qui avoient toujours fait les délices des nations policées, les Espagnols s'assuroient, par la découverte de l'Amérique, plus de trésors que l'imagination des hommes n'en avoit jusqu'alors desfré. Quoique les deux nations suivissent leurs vues d'agrandissement dans des régions bien séparées, il parut possible qu'on se rencontrât. Leur antipathie auroit rendu cet événement dangereux. Pour le prévenir, le pape Alexandre VI fixa, en 1493, les prétentions

282 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE respectives, par une suite de ce pouvoir universel & ridicule que les pontifes s'étoient arrogé depuis plusieurs siecles, & que l'ignorance idolâtre de deux peuples, également superstitieux, prolongeoit encore pour affocier le ciel à leur avarice. Il donna à l'Espagne tout le pays qu'on découvriroit à l'ouest du méridien pris à cent lieues des Acores; & au Portugal, tout ce qu'il pourroit conquérir à l'est de ce méridien. Dans la suite, les deux puissances convinrent de reculer cette ligne de démarcation à deux cents cinquante lieues plus à l'ouest, pour assurer davantage leur tranquillité. La cour de Rome ne connoissoit pas assez la théorie de la terre, pour fentir que les Espagnols poussant leur découverte du côté de l'ouest, & les Portugais du côté de l'est, c'étoit une nécessité qu'ils se rencontrassent. L'expédition de Magellan démontra cette vérité.

Les Portugais, qui, quoique navigateurs, n'avoient pas imaginé qu'on pút' parvenir aux Indes par une autre route que celle du cap de Bonne-Efpérance, furent très-étonnés d'y voir arriver les Espagnols par la mer du sud. Ils craignirent pour les Moluques, sur lesquelles leurs rivaux prétendoient avoir des droits

ET POLITIQUE. Liv. V. ainsi que sur les Manilles. La cour de Lisbonne étoit déterminée à tout, plutôt qu'à voir échapper de ses mains le commerce des épiceries. Cependant, avant de se commettre avec la seule puissance dont les forces maritimes fussent alors redoutables, elle crut devoir tenter la voie de la négociation. Ce moyen réuffit plus facilement qu'on ne l'avoit espéré. Charles Quint, que ses entreprises continuelles réduissient à des besoins fréquents, consentit, pour la somme de 3,420,000 livres, à suspendre tous les armements pour les Moluques, jusqu'à ce que les droits respectifs eussent été éclaircis. Il s'engaga même, en cas que la décision fût favorable , à n'en tirer avantage qu'après avoir rembourfé l'argent qu'il auroit touché. Depuis cet accommodement, le monarque Espagnol, occupé de son agrandissement en Europe & en Amérique, perdit de vue les Indes orientales.

Philippe II reprit, en 1564, le projet de foumettre les Manilles. L'exécution en fut confiée à Michel Lopés de l'Egaspe. Il s'établit solidement à Luçon, la principale de ces isles, & jeta les sondements de quelques colonies dans les isles vossines, en particulier dans celle de Zebu,

284 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE où Magellan avoit abordé. Ses successeurs auroient vraisemblablement achevé la conquête de cet archipel, si on leur eût fourni de plus grands moyens, peut-être même s'ils n'avoient été obligés d'employer le peu qu'ils en avoient, à foutenir les Portugais dans les Moluques. La patience Hollandoise triompha de ces efforts foibles, tardifs & peu finceres. Ils ne firent que retarder la perte des riches possessions qui en étoient l'objet, & ils laisserent la domination Castillane sur les Manilles, qu'on commençoit à appeller Philippines, dans un état de langueur dont elle n'est jamais sortie.



### CHAPITRE XXXIII.

# Etat actuel des Philippines.

LE nombre des Espagnols n'y passe pas trois mille : on peut compter le triple de métis. Les uns & les autres font chargés de contenir un million trois cent foixante & quelques mille Indiens, qui se trouverent soumis lors du recensement de 1752. La plupart sont chrétiens, & tous paient un tribut de 2 livres 13 fous. Ils sont dispersés dans neuf isles, & distribués dans vingt départements, dont celle de Luçon seule en contient douze. Sa capitale, nommée dans tous les temps Manille, est située à l'embouchure d'une grande riviere dans le fond d'une baie qui a trente lieues de circuit. L'Egaspe la jugea propre à être le centre de l'état qu'il vouloit fonder, & il y fixa le gouvernement & le commerce. Gomez Perez de las Marignas l'entoura de murailles en 1500, & y bâtit le fort Saint-Jacques. Comme elle ne reçoit que de petits bâtiments, on jugea dans la suite, qu'il convenoit de fortifier Cavite, qui 286 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE
n'en est éloigné que de trois lieues, &
qui lui fert de port. Il est en demi-cèrele.
Les vaisseaux y sont par-tout à l'abri des
vents du sud, mais exposés à être battus
de ceux du nord, s'ils ne rangent de sort
près la terre. On y occupoit autresois
dans les chantiers trois ou quatre cents
Indiens. Depuis quelques années, les
ateliers ont été multipliés, & il s'y conftruit actuellement des vaisseaux de guerre
pour l'Europe.

La colonie a pour chef un gouverneur, dont l'autorité subordonnée au vice-roi du Mexique doit durer huit ans. Il a le commandement des armées. Il dispose de tous les emplois civils & militaires. Il peut distribuer des terres aux soldats. les ériger même en fiefs. Cette puissance, quoiqu'un peu balancée par l'influence que le clergé & l'inquisition ont dans tous les établissements Espagnols du nouveau monde, s'est trouvée si dangereuse, que pour en arrêter l'excès, on a imaginé plusieurs expédients. Le plus utile a été celui qui regle qu'on poursuivra la mémoire d'un gouverneur mort dans l'exercice de sa charge, & que celui qui fera révoqué, ne partira qu'après que son administration aura été recherchée. Tout particulier peut porter ses plaintes.

ET POLITIQUE. Liv. V. S'il a éprouvé quelque injustice, il doit être dédommagé aux dépens du prévaricateur, qu'on condamne de plus à une amende envers le fouverain, pour l'avoir rendu odieux. Dans les premiers temps de cette sage institution, la sévérité fut poussée si loin, que lorsque les accusations étoient graves & nombreuses, le coupable étoit mis en prison. Plusieurs y moururent de frayeur, & d'autres n'en fortirent que pour subir des peines rigoureuses. La corruption a fait depuis des progrès. Celui qui succede est communément déterminé, par des sommes confidérables, ou par les vexations qu'il se propose de commettre, à pallier celle de son prédécesseur,

Cette collusion a formé un système suivi d'oppression. On a exigé arbitrairement des impôts. Le revenu public s'est perdu dans les mains destinées à le recueillir. Des droits excessis ont fait dégénérer le commerce en contrebande. Le cultivateur s'est vu contraint de déposer ses récoltes dans les magasins du gouvernement. On a poussé l'atrocité, jusqu'à fixer la quantité des grains que ses champs devoient produire, jusqu'à l'obliger de les sournir au siste, sans en être payé que dans le temps & de la maniere qu'il

## 188 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

plairoit à des maîtres oppresseurs. Cette tyrannie a déterminé une infinité d'indiens à abandonner les Philippines, où à se réfugier dans les lieux inaccessibles de ces isles. L'histoire fait monter à plusieurs millions les malheureux que les vexations ont fait périr. Il n'est pas posfible d'évaluer le nombre de ceux que l'anéantissement de la culture & des sublistances a empêché de naître. Ce qui a échappé à tant de calamités, a cherché fa fûreté dans l'obscurité & dans la misere. Les efforts que quelques administrateurs honnêtes ont faits dans l'espace de deux siecles, pour arrêter le cours de tant de barbaries, ont été inutiles, parce que les abus étoient trop invétérés, pour céder à une autorité subordonnée & passagere. Il n'auroit pas fallu moins que le pouvoir suprême de la cour de Madrid, pour opposer une digue suffisante au torrent de la cupidité univerfelle; mais ce moyen unique n'a jamais été employé. Cette honteuse indifférence est cause que les Philippines n'ont pas été civilifées : il n'y a ni police, ni industrie. A peine sauroiton leur nom, fans les liaisons qu'elles entretiennent avec le Mexique.

Ces liaifons, auffi anciennes que l'établiffement des Espagnols dans les deux Indes.

ET POLITIQUE. Liv. V. Indes, se réduisent à faire passer en Amérique, par la mer du fud, les productions, les marchandises de l'Asie. Nul des objets qui forment ces riches cargaifons , n'est le produit du sol ou des manufactures de ces isles. Elles tirent la cannelle de Batavia. Les Chinois leur portent des foieries, & les Anglois ou les François, les toiles blanches, les toiles peintes du Bengale & du Coromandel, Tous les peuples de l'orient y peuvent naviguer ouvertement : mais les nations Européennes sont obligées de masquer leur pavillon. Sans cette précaution, qui n'est heureusement qu'une cérémonie vaine . elles ne seroient pas reçues. De quelque port qu'aient été expédiées les marchandises, il faut qu'elles arrivent avant le départ des galions. Celles qui viendroient après, ou ne seroient pas vendues, ou ne le seroient qu'à perte, à des négociants qui se trouveroient réduits à les garder dans leurs magafins, jufqu'à un nouveau voyage. Les paiements se font avec de la cochenille & des piastres venues du Mexique. Il y entre auffi des cauris, qui n'ont point de cours en Afrique, mais qui sont d'un usage général fur les bords du Gange. Il est rare qu'on traite directement avec les Espagnols. Tome II.

\$90 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

La plupart, dégoûtés des foins pénibles du commerce, mettent tous leurs biens entre les mains des Chinois, qui s'ensichiffent aux dépens de ces maîtres indolents, Si, comme la cour de Madrid l'avoit ordonné en 1750, on cût forcé ces agents les plus actifs de l'Asse, à se faire baptiser ou à sortir du pays, les affaires seroient tombées dans un désordre extrême.

Il y a des politiques qui pensent que ce ne feroit pas un mal, & cette opinion est fort ancienne. A peine les Philippines eurent-elles ouvert leur communication avec l'Amérique, qu'on parla de les abandonner, comme nuisibles aux intérêts de la métropole. Philippe II & ses succesfeurs ont constamment rejeté cette proposition, qui a été renouvellée à plusieurs reprises. La ville de Séville, en 1731. & celle de Cadix, en 1733, ont cu des idées plus raisonnables. Toutes deux ont imaginé ce qu'il est bien étonnant qu'on n'eut pas vu plutôt, qu'il seroit utile à l'Espagne de prendre part directement au commerce de l'Asie, & que les possessions qu'elle a dans cette partie du monde, seroient le centre des opérations gu'elle y voudroit faire. Inutilement leur a-t-on opposé que l'Inde fournissant des

ET POLITIQUE, Liv. V. 201 étoffes de foie, des toiles de coton supérieures à celles de l'Europe pour le fini. pour les couleurs, fur-tout pour le bas prix. les manufactures nationales n'en pourroient foutenir la concurrence, & Ceroient infailliblement ruinées. Cette objection qui peut être de quelque poids chez certains peuples, leur a paru toutà-fait frivole, dans la position où étoit leur patrie.

En effet, les Espagnols s'habillent, se meublent d'étoffes, de toiles étrangeres. Ces besoins continuels augmentent nécessairement l'industrie, les richesses, la population, les forces de leurs voifins. Ceux-ci abusent de ces avantages, pour tenir dans la dépendance la nation qui les leur procure. Ne se conduiroit elle pas avec plus de sagesse & de dignité, si elle adoptoit les manufactures des Indes? Outre l'économie & l'agrément qu'elle y trouveroit, elle parviendroit à diminuer une prépondérance, dont elle fera tôt ou tard la victime.

#### CHAPITRE XXXIV.

Ce que les Philippines pourroient devenir dans des mains actives.

LEs inconvénients presque inséparables de nouvelles entreprises sont levés d'avance. Les isles que l'Espagne possede sont situées entre le Japon, la Chine, la Cochinchine, Siam, Bornéo, Macassar, les Moluques, & à portée d'entrer en liaison avec ces différents états. Si elles font trop éloignées du Malabar, du Coromandel & du Bengale, pour protéger efficacement les établissements qu'on y formeroit; elles font, d'un autre côté, si voifines de plusieurs pays que les Européens fréquentent, qu'elles en excluroient facilement leurs ennemis en temps : de guerre. D'ailleurs la distance où elles font du continent, les garantit des ravages qui les désolent, & elle les dérobe à la tentation délicate de prendre part à fes divisions.

Cet éloignement n'empêche pas que leur subsistance ne soit assurée. A la vérité, les tremblements de terre sont ET POLITIQUE. Liv. V. 293 Eréquents aux Philippines, & les pluies ne difcontinuent pas depuis juillet jufqu'en novembre; mais rien de tout cela ne nuit à leur fertilité. Il n'y a pas dans l'Afie de contrées plus abondantes en poilfons, en grains, en fruits, en légumes, en bestiaux, en fagou, en cocotiers, en plantes nourrissantes de toutes les es foeces.

On y trouve même plusieurs objets propres au commerce d'Inde en Inde; l'ébene, le tabac, la cire, ces rids d'oiseaux si recherchés, le brai, une espece de chanvre blanc, dont on fait des cables & des voiles; des bois de charpente & de construction, excellents & en abondance; les cauris, les perles, du fucre qu'on peut multiplier fans bornes, & enfin de l'or. On a des preuves incontestables que, dans les premiers temps, les Espagnols faisoient passer en Amerique une grande quantité de ce métal, trouvé dans les rivieres par les naturels du pays. Si ce qu'ils en ramaffent annuellement ne passe pas aujourd'hui mille ou douze cents livres pefant, il faut en accuser la tyrannie, qui ne leur permet pas de jouir du fruit de leur industrie. Une modération raisonnable les engageroit à reprendre leurs anciens travaux,

194 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE & à se livrer à des travaux encore plus

ntiles à l'Espagne.

Alors, cette couronne tirera de la colonie pour l'Europe, de l'alun, des peaux de buffles, de la casse, la feve de faint Ignace si utile dans la médecine; de l'indigo, du cacao qu'on y a transporté du Mexique, & qui y réussit fort bien ; des bois de teinture . du coton, de la fausse cannelle qu'on perfectionnera peut-être, & dont, telle qu'elle est, les Chinois se contentoient avant qu'ils fréquentassent Batavia. Quelques voyageurs affurent que l'isle de Mindanao qui la produit, avoit aussi des girofliers. Ils ajoutent que le fouverain du pays ordonna de les arracher, en disant qu'il valoit mieux qu'il le fît lui-même que s'il y étoit forcé par les Hollandois. Cette anecdote paroît bien fuspecte. Ce qu'il y a de certain, c'est que le voifinage des Moluques donne de grandes facilités pour se procurer les arbres qui produisent la muscade & le girofle.

Les marchés étrangers fourniment à l'Espagne les soieries, les toiles, les autres productions de l'Asie nécessaires à sa consommation, & les lui sournitont à meilleur marché qu'à ses concur-

ET POLITIQUE. Liv. V. 295
rents. Tous les peuples de l'Europe se
fervent de l'argent tiré de l'Amérique,
pour négocier dans l'Inde. Avant qu'ils
aient pu l'y faire arriver, cet argent
a dû-payer des droits considérables,
faire des détours prodigieux, courir de
grands risques. Les Espagnols, en l'envoyant directement de l'Amérique aux
Philippines, gagneront sur l'imposition,
sur le temps, sur les assurances; de
forte qu'en donnant la même quantité
de métaux que les nations rivales, ils

paieront réellement moins cher qu'elles. Les transports d'argent diminueroient même avec le temps, si on savoit élever ces ifles au degré de splendeur auquel la nature les appelle. Il faudroit pour cela rappeller dans leurs ports les nations qui les fréquentoient avant que les Espagnols les eussent envahies ; faire oublier à la Chine que quarante mille de ses sujets qui s'étoient établis aux Philippines, y furent massacrés la plupart, parce qu'ils fouffroient impatiemment le joug affreux qu'on leur imposoit. Les Chinois déferteroient Batavia, qu'ils trouvent trop éloigné de leur patrie, & ranimeroient dans ces illes les arts & la culture. On les verroit bientôt suivis de beaucoup de négociants libres de l'Europe, répandus

296 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE dans l'Inde, qui se regardent comme victimes du monopole de leurs compagnies. Les naturels du pays, excités au travail par les avantages inséparables de cette concurrence, sortiroient de leur indolence. Ils aimeroient le gouvernement qui s'occuperoit de leur bonheur; ils se rangeroient en foule sous ses loix, & feroient, en peu de temps, tous Espagnols. Si nos conjectures ne sont pas vaines, une colonie, telle qu'on vient de la présenter, seroit plus utile qu'un établiffement purement paffif, qui dévore une partie des tréfors de l'Amérique. La révolution est facile. On ne peut manquer de la hâter, en établiffant une grande liberté de commerce, une grande liberté civile & religieuse, & une fureté entiere pour les propriétés.

Cet édifice ne fauroit être l'ouvrage d'une compagnie exclusive. Depuis plus de deux siecles que les Européens fréquentent les mers d'Asie, ils n'ont jamais été animés d'un esprit vraiment louable. En vain la société, la morale, la politique ont fait des progrès parmi nous; ces pays éloignés n'ont vu que notre avidité, notre inquiétude, notre tyrannie. Le mal que nous avons fait aux autres

ET POLITIQUE. Liv. V. 297 parties du monde, a été quelquefois compensé par les lumieres que nous y avons portées, par de sages institutions que nous y avons établies. Les Indes ont continué à gémir dans leurs ténebres & ·fous leur despotisme, fans aucun effort de notre part pour les délivrer de ces fléaux terribles. Si les différents gouvernements avoient eux-mêmes dirigé les démarches de leurs négociants libres, il est vraisemblable que l'amour de la gloire se seroit joint à la passion des richesses, & que plus d'un peuple auroit tenté des choses capables de l'illustrer. Des vues si nobles & si pures ne pouvoient entrer dans l'esprit d'aucune compagnie de négociants. Resserrées dans les bornes étroites d'un gain présent, elles n'ont jamais pensé au bonheur des nations avec qui elles faisoient le commerce, & on ne leur a pas fait un crime d'une conduite à laquelle on s'atten-

Combien il feroit honorable pour l'Efpagne, de qui personne n'espere peutêtre en ce moment de grandes choses, de se montrer sensible aux intérêts du genre humain, & de s'en occuper! Elle commence à secouer le joug des préjugés qui l'ont tenue dans l'ensance,

doir.

298 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE malgré ses forces naturelles. Ses sujets n'ont pas encore l'ame avilie & corrompue par la contagion des richesses, dont leur indolence même & la cupidité de leur gouvernement les ont heureufement fauvés. Cette nation doit aimer le bien; elle le peut connoître; elle le feroit, sans doute, elle en a tous les moyens dans les poilessions que ses conquêtes lui ont données sur les plus riches pays de la terre. Ses vaisscaux, destinés à porter la félicité dans les contrées les plus reculées de l'Asie, partiroient de ses différents ports , & se réuniroient aux Canaries, ou continueroient féparément leur chemin, fuivant les circonstances. Ils pourroient revenir de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance; mais ils s'y rendroient par la mer du fud, où la vente de leur cargaifon augmenteroit de beaucoup leurs capitaux. Cet avantage leur affureroit la supériorité fur leurs concurrents, qui en général naviguent à faux fret, & ne portent guere que de l'argent. La riviere de la Plata leur fourniroit des rafraîchissements, s'il en étoit besoin, Ceux qui pourroient attendre, ne relâcheroient qu'au Chili, ou même sculement à Juan Fernandez.

ET POLITIQUE. Liv. V. Cette isle délicieuse, qui doit son nom à un Espagnol auquel on l'avoit cédée, & qui s'en dégoûta après y avoir fait un affez long féjour, se trouve à cent dix lieues de la terre ferme du Chili-Sa plus grande longueur n'est que d'environ cinq lieues, & elle n'a pas toutà fait deux lieues de largeur. Dans un espace si borné & un terrein très inégal, on trouve un beau ciel, un air pur, des eaux excellentes, tous les végétaux spécifiques contre le scorbut. L'expérience a prouvé que les grains, les fruits, les légumes, les quadrupedes de l'Europe & de l'Amérique y réuflifloient admirablement. Les côtes sont fort poissonneufes. Tant d'avantages sont couronnés par un bon port. Les vaisseaux y sont à l'abri de tous les vents, excepté de celui du nord; mais il n'est jamais assez violent

Ces commodités ont invité tous les corfaires, qui vouloient infefter les côtes du Péron, par leurs pirateries, à relâcher à Juan Fernandez. Anfon, qui portoit dans la mer du fud des projets plus vastes, y trouva un asyle également commode & für. Les Espagnols, convaincus enfin, que leur attention à détruire les bestiaux qu'ils y avoient jetés, n'est pas une précaution

pour leur faire courir le moindre danger.

300 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE suffisante pour en écarter leurs ennemis; doivent y bâtir un fort. Ce poste militaire deviendra un établissement utile, si la cour de Madrid, peut se déterminer à ouvrir les yeux. De plus grands détails seroient supersus. On ne peut s'empêcher de voir combien les idées que nous ne faisons qu'indiquer seroient avantageuses au commerce, à la navigation, à la grandeur de l'Espagne. Il n'est pas possible que les liaisons que la Russie entretient par terre avec la Chine, s'élevent jamais à la même importance.



#### CHAPITRE XXXV.

Notions générales sur la Tartarie.

ENTRE ces deux grands empires, dont la grandeur impose à l'imagination, est un espace immense, connu dans les premiers âges, fous le nom de Scythie, & depuis sous celui de Tartarie. Prise dans toute son étendue, cette région est bornée à l'occident, par la mer Caspienne & la Perfe; au fud, par la Perfe, l'Indoftan, les royaumes d'Aracan & d'Ava, la Chine & la Corée; à l'est, par la mer Orientale; au nord, par la mer Glaciale. Une partie de ces valtes déserts est foumise à l'empire des Chinois; une autre recoit ses loix des Russes; la troisieme est indépendante, sous le nom de Kharisme, de grande & petite Bucharie.

Les habitants de ces célebres contrées vécurent toujours de chasse, de pêche, du lait de leurs troupeaux, & avec un égal éloignement pour le féjour des villes, pour la vie fédentaire, & pour la culture. Leur origine , qui s'est perdue dans BO2 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE leurs déferts & dans leurs courfes errantes, n'eft pas plus ancienne que leurs ufages. Ils ont continué à être ce que leurs peres avoient été; & en remontant de génération en génération, on trouve que rien que ressent est aux hommes des premieres âges, que les Tartares du nôtre.

Ces peuples adopterent, la plupart de bonne heure, la doctrine du grand Lama, qui réfide à Putola, ville fiucé dans un pays qui appartient en partie à la Tartarie, & en partie à l'Inde. Cette grande contrée où les montagnes sont entaffées les unes sur les autres est appellée Boutan, par les habitants de l'Indostan; Tangut, par les Tartares; Tfanli, par les Chinois; Lassa, par les Indiens au delà du Gange; & Thibet, par les Européens.

Des monuments au dessus de tout soupon, sont remonter cette religion au dessus de trois mille ans. Rien n'est plus respectable qu'un culte qui eut toujours pour base l'existence du premier Etre &

la morale la plus pure.

On pense généralement que les sectateurs de ce pontise le croient immortel; que pour entretenir cette erreur, la divinité ne se montre jamais qu'à un ett Politique. Liv. V. 303 petit nombre de confidents; que lorfqu'elle s'offre aux adorations du peuple, c'est toujours dans une espece de tabernacle, dont la clarté douteuse montre plutôt l'ombre de ce dieu vivant que ses traits; que quand il meurt, on lui subctitue un autre prêtre de la même taille, &, autant qu'il est possible, de la même figure; & qu'avec le scours de ces précautions, l'illusion se perpétue, même dans les lieux où se joue cette comédie; à plus sorte raison dans l'esprit des croyants éloignés de la scene.

C'est un préjugé qu'un philosophe lumineux & prosond vient de distiper. A la vérité, les grands lamas se montrent rarement, asin d'entretenir la vénération qu'ils sont parvenus à inspirer pour leur personne & pour leurs mysteres; mais ils admettent à leur audience les ambasfadeurs; ils reçoivent les souverains qui viennent les vititer. S'il est difficile de jouir de leur vue, hors des occasions importantes & des plus grandes solemnités, on peut toujours envisager leurs portraits continuellement suspendes au dessus des portes du temple de Putola.

Ce qui a donné un cours si universet à la fable de l'immortalité des lamas, c'est que la foi du pays ordonne de croire que l'esprit-saint, qui a animé un de ces pontises, passe d'abord après sa mort dans le corps de celui qui est légitimement élu pour le remplacer. Cette transmigration du sousse d'in s'allie très-bien avec la métemps/cose, dont le système est établi de temps immémorial dans ces contrées.

La religion lamique fit de bonne heure des progrès confidérables. On l'adopta dans une portion du globe fort étendue. Elle domine dans tout le Thibet, dans toute la Mongalie. Les deux Bucharies, & plusfeurs provinces de la Tarrarie. lui font presque totalement foumises. Elle a des sectateurs dans le royaume de Cachemire, aux Indes & à la Chine.

C'est de tous les cultes, le seul qui puisse se gloriser d'une antiquité très-reculée, sans melange d'aucun autre dogme. La religion des Chinois a été plus d'une sois altérée par l'arrivée des divinités étrangeres, & des superstituions qu'on a fait goûter aux dernieres classes du peuple. Les Juiss ont vu finir leur hiérarchie, & démolir leur temple. Alexandre & Mahomet éteignirent, autant qu'il étoit en eux, le seu sacré des Guebres. Tamerlan & les Mogols ont affoibli dans l'Inde le culte du dieu Brama.

Mais ni le temps, ni la fortune, ni les hommes n'ont pu ébranler le pouvoir

théocratique du grand lama.

Cette stabilité, cette perpétuité doivent être particulieres aux religions qui ont des dogmes fixes, une hiérarchie ecclésiastique bien ordonnée, & un chef suprême, qui, par fon autorité, maintient ces dogmes dans leur état primitif, en condamnant toutes les opinions nouvelles, que l'orgueil seroit tenté de produire, & la crédulité d'adopter. Les lamas avouent eux-mêmes qu'ils ne sont pas des dieux : mais ils prétendent représenter la divinité, & avoir reçu du ciel le pouvoir de décider, en dernier ressort, de tout ce qui intéresse le culte public. Leur théocratie s'étend bien aussi entiérement sur le temporel que sur le spirituel : mais les soins profanes ne leur paroissent pas mériter de les occuper; ils abandonnent toujours l'administration de l'état à des délégués qu'ils ont jugé dignes de leur confiance. Cet ulage a fait fortir successivement de leur vaste domination plusieurs provinces. Elles font devenues la proie de ceux qui les gouvernoient. Le grand lama, autrefois maître absolu de tout le Thibet, n'en possede aujourd'hui que la moindre partie.

#### 306 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Les opinions religienses des Tartares n'ont, dans aucun temps, énervé leur valeur. C'est pour arrêter les irruptions qu'ils faisoient à la Chine, que fut élevée, environ trois fiecles avant l'ere chrétienne, cette fameuse muraille, qui s'étend depuis le sleuve Jaune jusqu'à la mer de Kamschatka; qui est terrassée par tout, & flanquée par intervalles de groffes tours, suivant l'ancienne méthode de fortifier les places. Un pareil monument prouve qu'il y avoit alors dans l'empire une prodigieuse population : mais il doit aussi faire présumer qu'on y manquoit d'énergie & de science militaire. Si les Chinois avoient eu du courage, ils auroient eux - mêmes attaqué des hordes errantes, on les auroient contenues par des armées bien disciplinées; s'ils avoient fu la guerre, ils auroient compris que. des lignes de cinq cents lieues ne pouvoient pas être gardées par-tout, & qu'il fuffisoit qu'elles fussent percées à un seul endroit, pour que le reste des fortifications devint inutile.

Auffi les incursions des Tartares continuerent-elles jusqu'au treizieme siecle. A cette époque, l'empire sut conquis par ces barbares, que commandoit Gengiskan. Ce sceptre étranger ne sut brisé que ET POLITIQUE. Liv. V. 307 lorsqu'au bout de quatre-vingt-neuf ans, il se trouva dans les mains d'un prince indétent, livré aux femmes, esclave de ses ministres.

Les Tartares, chasses de leur conquête, nétablirent point dans leur pays les loix & la police de la Chine. En repassant la grande muraille, ils retomberent dans la barbarie, & vécurent dans leurs déserts, aussi grossiers qu'ils en étoient fortis. Cependant, joints au petit nombre de ceux qui avoient continué leur vie errante, ils formerent pluseurs hordes qui se peuplerent dans le silence, & qui, avec le temps, se fondirent dans celle des Mantcheoux. Leur réunion leur inspira le projet d'envahir de nouveau la Chine, qui étoit en proie à toutes les horreurs des dissentions domestiques.

Les mécontents étoient alors fi multipliés, qu'ils formoient jusqu'à huit corps d'armée, sous autant de chefs. Dans cette consussion, les Tartares, qui, depuis long-temps, ravageoient les provinces septentrionales de l'empire, s'emparerent de la capitale en 1644, & bientôt après de l'état entier.

Cette révolution sembla moins subjuguer la Chine, que l'augmenter d'une portion considérable de la Tartarie. Bien308 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE tôt après, elle s'agrandit encore par la foumiffion des Tartares Mogols, célebres pour avoir fondé la plupart des trônes de l'Afie, celui de l'Indostan en particulier.

Les vainqueurs se soumirent à la législation des vaincus; ils dépouillerent leurs mœurs pour prendre celles de leurs esclaves. On a voulu regarder cet événement comme une démonstration de la sagesse du gouvernement Chinois. Mais n'est-il pas dans la nature que les grandes masses fassent la loi aux petites ? Eh bien! c'est par une conséquence de ce principe si fimple, que l'invasion de la Chine n'a rien changé, ni à ses loix, ni à ses coutumes, ni à ses usages. Les Tartares, répandus dans l'empire le plus peuplé de la terre, s'y trouverent dans un rapport moindre que celui d'un à dix mille. Ainfi, pour qu'il en arrivat autrement qu'il n'en est arrivé, il eut fallu qu'un Tartare prévalût fur dix mille Chinois, Concevezvous que cela fût possible? Laissez donc là cette preuve de l'excellence de l'administration Chinoise, d'ailleurs assez prouvée. Et puis, ces Tartares n'avoient ni mœurs, ni coutumes, ni usages fixes. Quelle merveille qu'ils. aient adopté les institutions qu'ils trouvoient bonnes ou

mauvaises! Cette révolution étoit à peine finie, que l'empire vit s'élever un nouvel ennemi, qui pouvoit devenir dangereux.

## CHAPITRE XXXVI.

Démélés des Russes & des Chinois dans la Tartarie.

Les Russes, qui, vers la fin du seizieme siecle, avoient conquis les plaines incultes de la Sibérie, étoient arrivés, de désert en désert, jusqu'au sleuve Amour qui les conduisoit à la mer orientale, & jusqu'à la Selenga, qui les approchoit de la Chine, dont ils avoient entendu vanter les richesses.

Les Chinois comprirent que les courfes des Russes pourroient, avec le temps, troubler leur tranquillisé; & ils construissirent quelques forts pour arrêter un voisin, dont l'ambition devenoit suspecte. Alors commencerent entre les deux nations des dispues vives, touchant les frontieres. Leurs chasses se chargeoient souvent; & l'on se croyoit tous les jours à la veille d'une guerre ouverte. Heureu-

and Cong

#### ETO HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

fement les plénipotentiaires des deux cours parvinrent à se concilier en 1689; les limites des deux puissances furent pofées à la riviere Kerbechi, près de l'endroit même où l'on négocioit, à trois cents lieues de la grande muraille. C'est le premier traité qu'eutsent fait les Chinois, depuis la fondation de leur empire. Cette pacification offrit une autre nouveauté. On accorda aux Russes la liberté d'envoyer tous les ans une caravane à Pekin, dont les étrangers avoient été constamment éloignés, avec des précautions tout-à fait mystérieuses. Il fut aisé de voir que les Tartares, qui s'étoient pliés aux mœurs & au gouvernement de la Chine, s'écartoient de ses maximes politiques.



## CHAPITRE XXXVII.

Les Russes obtiennent la liberté d'envoyer une caravane à la Chine.

CETTE condescendance n'inspira pas de la modération aux Russes. Ils continuerent leurs usurpations, & bâtirent, trente lieues au delà des limites convenues, une ville qu'ils nommerent Albafsinskoi. Les Chinois, s'étant plaints inutilement de cette insidélité, prirent, en 1715, le parti de se faire justice. Les guerres où le czar étoit engagé dans la Baltique, ne lui permettant pas d'envoyer des troupes à l'extrêmité de la Tartarie, la place sur emportée après trois ans de sieze.

La cour de Pétersbourg fiit affez éclairée, pour ne se pas livrer à un ressent ment inutile. Elle six partir, en 1719, pour Pekin, un ministre chargé de refsusciter le commerce anéanti par les derniers troubles. La négociation réussit mais la caravane de 1721, ne s'étant pas conduite avec plus de réserve que celles 312 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

qui l'avoient précédée, il fut arrêté que dans la suite les deux nations ne traiteroient ensemble que sur la frontiere. De nouvelles brouilleries ont encore interrompu cette liaison. Un commerce interlope est tout ce qui en reste. Il est languissant; mais on doit croire que la Russie s'occupe des moyens de le ranimer.

Les avantages qu'elle en retirera, doivent l'engager à surmonter les difficultés inséparables de cette entreprise. Cette puissance est la seule de l'Europe qui puisse négocier fans argent avec les Chinois, & leur donner des marchandises pour des marchandifes. Avec fes riches & précieuses pelleteries, elle obtiendra toujours ce qu'ils sont en possession de fournir à une grande partie du globe. Indépendamment des objets qui serviront à sa confommation, elle pourra faire des spéculations affez étendues fur le thé & fur la rhubarbe. Rien ne seroit plus sage & plus facile que de réexporter ces deux productions, parce qu'elles conserveront toujours, par la voie de terre, un degré de perfection, qui se perd nécessairement à travers ces mers immenses par où l'on nous apporte tout ce qui vient de ces contrées ET POLITIQUE. Liv. V. 313 contrées li reculées de l'Asse. Mais, pour que ce commerce devienne quelque chose, il faut qu'il soit conduit sur des principes différents de ceux qu'on a suivis

jufqu'ici.

Âutrefois il partoit, tous les ans, de Pétersbourg une caravane, qui, après avoir traverse des déserts immenses, étoit reque sur la frontiere de la Chine par quelques centaines de soldats qui l'escortoient jusqu'à la capitale de l'empire. Là, tous ceux qui la composioient étoient rensermés dans un caravenserai, où ils étoient obligés d'attendre que les marchands Chinois vinssent leur offrir le rebut de leurs magasins. Leur traite ainsi conformée, ils reprenoient la route de leur partie, & se retrouvoient à Pétersbourg trols ans après en être partis.

Dans le cours ordinaire des choses, les mauvaises marchandises qu'apportoit la caravane, n'auroient eu que peu de valeur : mais, comme ce commerce étoit pour le compte de la cour, & que la vente s'en faisoit toujours sous les yeux du souverain, les plus vils objets acquéroient du prix. Etre admis à cette espece de foire, étoit une faveur que le despote n'accordoit guere qu'aux gens en faveur. Tous vouloient se montrer dignes de

Tome II.

314 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE cette distinction. On y réussificit en poufant follement les encheres, & cn faisant placer ainsi son nom sur la liste des acheteurs. Malgré cette honteuse émulation, les objets offerts étoient si peu importants, que leur produit, la consommation de la cour prélévée, ne s'élevoit jamais à cent mille écus. Pour rendre ces échanges dignes de quelque considération, il faudra les abandonner à l'intelligence, à l'activité, à l'économie des particuliers.



## CHAPITRE XXXVIII.

Projets de la Russie pour faire le commerce des Indes par la Tartarie indépendante.

C'EUT été la méthode qu'il eût fallu suivre, si l'on eût réussi à établir une communication entre la Sibérie & l'Inde, par la Tartarie indépendante, comme Pierre premier se l'étoit proposé. Ce grand prince, toujours occupé de projets, vouloit former cette liaison par le Sirth, qui arrose le Turkestan, & il envoya; en 1719, deux mille cinq cents hommes, pour s'emparer de l'embouchure de cette riviere.

Elle n'existoit plus. Les eaux avoient été détournées & conduites par diss'ernts canaux dans le lac Atall. C'étoit l'ouvrage des Tartares Usbecks, qui avoient pris ombrage des observations répétées qu'ils avoient vu faire. Un incident si fingulier détermina les Russes à reprendre la route d'Astracan, d'où ils étoient partis. Il fallut que la cour de Pétersbourg se contentat des liaisons qu'elle entretenoit aux Indes par la mer Caspienne.

## CHAPITRE XXXIX.

Liaisons de la Russie avec les Indes par la mer Caspienne.

TELLE fut, dans les fiecles les plus reculés, la voie par où le nord & le midi communiquoient ensemble. Les régions voisines de ce lac immense, aujourd'hui très-pauvres, très-dépeuplées, très-barbares, offrent à des yeux favants des traces d'une ancienne splendeur, qu'il n'est pas possible de contester. On y découvre encore tous les jours des monnoies frappées au coin des premiers califes: Ces monuments, & d'autres aussi authentiques, donnent de la vraisemblance au naufrage de quelques Indiens fur les côtes de l'Elbe, du temps d'Augufte, qu'on a toujours regardé comme fabuleux, malgré l'autorité des écrivains contemporains qui le rapportoient. On n'a jamais compris comment des habitants de l'Inde auroient pu naviguer sur les mers Germaniques. Mais, comme l'observe M. de Voltaire, il n'étoit pas plus étrange de voir un Indien trafiquer et politique. Liv. V. 317 dans les pays feptentrionaux, que de voit un Romain paffer dans l'Inde par l'Arabie. Les Indiens alloient en Perfe, s'embarquoient fur la mer d'Hircanie, remontoient le Volga, pénétroient dans la grande Permie par le Kama, & de là pouvoient aller s'embarquer fur la mer du nord ou fur la Baltique. Il y eut de tout temp's

des hommes entreprenants.

Quoi qu'il en foit de ces conjectures, les Anglois n'eurent pas plutôt découvert Archangel, au milieu du feizieme fiecle, & lié un commerce avec la Russie, qu'ils formerent le projet de s'ouvrir, à la faveur du Volga & de la mer Cafpienne, une route en Perse beaucoup plus facile & plus courte que celle des Portugais, obligés de faire le tour de l'Afrique & d'une partie de l'Afie, pour se rendre dans le golse Persique. Ils y étoient d'autant plus encouragés, que la partie septentrionale de la Perse, qui baigne la mer Caspienne, a des productions bien plus riches que la méridionale. Les foies du Schirvan, du Manzeradan, & plus particuliérement celles du Ghilan, font les meilleures de l'Orient, & pouvoient servir à élever d'excellentes manufactures. Mais le commerce des Anglois n'étoit pas encore affez formé, pour

318 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

surmonter les obstacles que devoit trouver une entreprise si vaste & si compli-

quée.

Ces difficultés n'effrayerent pas, quelques années après, un duc de Holstein, qui avoit établi dans ses états des fabriques de soie. Il vouloit en tirer les matieres premieres de la Perse, où il envoya des ambassadeurs qui périrent sur la mer Caspienne.

Lorsque la France se sur apperçue de l'insluence du commerce dans la balance de la politique, elle eut envie de saire arriver dans ses ports les soies de la Perse par la Russie. La funeste passion des conquêtes sit oublier ce projet comme tant d'autres, imaginés par quelques hommes éclairés, pour la prospérité de ce

grand empire.

Il n'étoit pas possible que Pierre I, guidé par son génie, par son expérience, & par les étrangers qui le servoient de leurs lumieres, ne sentit à la fin, que c'étoit à ses peuples qu'il appartenoit de s'enrichir par l'extraction des productions de la Perse, & de proche en proche de celles des Indes. Aussi ce grand prince n'eur-il pas plutôt vu commencer les troubles qui ont bouleverse l'empire des sophis, qu'il s'empara, en 1722, des

ET POLITIQUE. Liv. V. 319 fertiles contrées qui bordent la mer Cafpienne. La chaleur du climat, l'humidité du fol, la malignité de l'air firent périr les troupes chargées de conferver ces conquêtes. Cependant la Ruffie ne fe détermina à abandonner les provinces ufurpées, que, lorsqu'en 1736, elle vit Koulikan, victorieux des Turcs, en état de les lui arracher.

La cour de Pétersbourg avoit perdu de vue le commerce de cette région, lorsqu'un Anglois, nommé Elton, forma, en 1741, le projet de le donner à fa nation. Cet homme entreprenant servoit en Russie. Il conçut le dessein de faire passer, par le Volga & par la mer Caspienne, des draps de son pays, dans la Perfe, dans le nord de l'Indostan . & dans une grande partie de la Tartarie. Par une suite de ses opérations, il devoit recevoir en échange, de l'or & les marchandises que les Arméniens, maîtres du commerce intérieur de l'Asie, faisoient payer un prix excessif. Ce plan fut adopté avec chaleur par la compagnie Angloise de Moscovie. & le ministere Russe le favorisa.

Mais à peine l'aventurier Anglois avoitil ouvert la carrière, que Koulikan, auquel il falloit des instruments hardis & 320 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE actifs pour feconder fon ambition, réuffit à l'attacher à fon fervice, & à acquérir par fon moyen l'empire de la mer Cafpienne. La cour de Pétersbourg, aigrie par cette trahifon, révoqua, en 1746, tous les privileges qu'elle avoit accordés; mais c'étoit un foible remede à un figrand mal. La mort violente du tyran de la Perfe étoit bien plus propre à raffurer

les esprits. Cette grande révolution, qui replongeoit plus que jamais les états du fophi dans l'anarchie, fit repasser dans les mains des Russes le sceptre de la mer Caspienne. C'étoit un préliminaire nécessaire pour ouvrir le commerce avec la Perse & avec les Indes; mais il ne suffifoit pas pour le faire réussir. Les Arméniens opposoient au succès une barriere presque insurmontable. Une nation active, accoutumée aux usages de l'Orient, en possession de gros capitaux, vivant avec une économie extrême, ayant des liaifons toutes formées, de temps immémorial, descendant aux moindres détails, s'élevant aux plus vastes spéculations ; une telle nation ne pouvoit pas être aisément supplantée. La cour de Pétersbourg ne l'espéra pas; & elle prit le sage parti d'attirer à Aftracan une colonie de ce peuple rufé, laborieux & riche. C'est par fes mains qu'ont toujours passée, que passent encore les marchandises de l'Asse, qui arrivent par cette voie aux Russes. Cette importation est peu de chose, & ne peut, de long-temps, beaucqup augmenter, à moins qu'on ne trouve le fecret d'ouvrir des débouchés à la réexportation. Pour porter la vérité de cette assertion jusqu'à l'évidence, il suffira de jeterun coup-d'œil rapide sur l'état actuel de la Russe.



# CHAPITRE XL.

État de l'empire de Russie, avec les moyens de le rendre florissant.

CET empire, qui, comme tous les autres, a eu de foibles commencements. est devenu, avec le temps, le plus vaste de l'univers. Son étendue d'orient en occident, est de deux mille deux cents lieues, & d'environ huit cents du sud au nord.

Plusieurs membres de ce colosse n'ont jamais eu de gouvernement, n'en ont pas encore. Celui que la violence ou les circonftances ont rendu le chef des autres, a toujours été conduit par des principes Afiatiques, c'est-à-dire, oppresseurs ou arbitraires. On ne s'y est rapprochédes usages de l'Europe, que par l'institution d'un corps de noblesse.

Telle est, sans doute, la cause principale qui a empêché l'espece humainede se multiplier sur ce sol immense. Par le dénombrement de 1747, il ne s'y est trouvé que 6, 646, 390 personnes qui payassent la capitation; & tous les mâles

ET POLITIQUE. Liv. V. 323 étoient compris dans le rôle, depuis l'enfant qui vient de naître jusqu'au vieillard le plus décrépit. En supposant le nombre des femmes égal à celui des hommes. on verra qu'il y a en Russie 13, 292, 780 esclaves. Il faut ajouter à ce calcul les ordres de l'empire qui ne sont pas assujettis à ce honteux impôt ; l'état militaire qui monte à deux cent mille hommes ; la noblesse & le clergé qu'on évalue même nombre ; les habitants de l'Ukraine & de la Livonie qui ne passent pas douze cent mille. Alors il se trouvera que la population fixe de la Russie ne s'éleve qu'à 14, 892, 780 personnes des deux fexes.

Il seroit également inutile & impossible de faire le dénombrement des peuples errants dans ces vastes déserts. Comme ces hordes de Tartares, de Sibériens, de Samoïedes, de Lapons, d'Ostiaques, ne fauroient contribuer à la richesse, à la force, à la splendeur d'un état, ilsdoivent être comptés pour rien, ou pour peu de chose.

Lorsque la population est foible, less revenus de l'empire ne sauroient être confidérables. A l'élévation de Pierre I aus trône, les impositions ne rendoient au fisc: que vingt-cinq millions. Il les fir monter 324 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

à foixante cinq. Depuis sa mort ils n'out augmenté que peu; & cependant les p uples succombent sous un fardeau qui est au dessus de leurs forces énervées par le

déspotisme.

l'Out invite la Russie à remédier à ce désaut de population & de richesses. Elle n'y réussira que par l'agriculture. On seroit des efforts inutiles pour l'encourager dans les provinces les plus septentrionales. Aucune production ne peut prospérer dans ces déserts glacés. Ce fera toujours avec des oiseaux, des poissons, des bêtes sauves, que se nourriront, que s'habilleront, que paieront leur tribut les habitants dispersés de loin en loin dans ce climat dur & sauvage.

A mesure qu'on s'éloigne du nord, la nature devient moins avare en hommes & en productions. Cependant tout languit sur un territoire immense, faute de bras & de moyens. Ce sol attend sa prospérité des lumieres, de l'induigence, des secours du gouvernement. L'Ukraine obtiendra une attention parti-

culiere.

Cette vaste contrée, qui, après avoir été dans la dépendance de la Porte & de la Pologne, est venue se perdre dans les possessions du Czar, est peut être le

ET POLITIQUE. Liv. V. pays le plus fécond du monde connu. La Russie en tire la plupart de ses consommations, la plupart des objets de fon commerce : & elle n'en obtient pas la vingtieme partie de ce qu'on pourroit lui demander. Les Cosaques qui l'habitoient ont péri la plupart dans des expéditions meurtrieres. On a voulu les remplacer par des Offiaques & des Samoïedes; mais ne voyoit-on pas que ces hommes, par leur petiresse ou leur difformité. abatardiroient sans fruit une race grande, robuste & courageuse? Il- seroit facile & raisonnable d'attirer les Moldaves & les Valaques, qui sont unis à la Russie par les liens de la même religion, & qui la regardent comme le fiege de l'empire Grec.

Rien n'avanceroit plus la culture que l'exploitation des mines. La nature en a formé dans plusieurs provinces; mais elle les a comme prodiguées à la Sibérie, quoique ce soit une contrée basse, & que le terrein y soit humide & marécageux. Le ser qu'on en tire est fort supérieur à celui des autres parties de la Russie, égal à celui de la Suede même. Ce travail occuperoit des hommes, que rien n'occupe, & sourniroit d'excellents instruments d'agriculture à de malheureux

226 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE esclaves, trop souvent réduits à fouiller. avec du bois, une terre forte & rebelle. A l'extraction du fer, on ajouteroit celle de ces précieux métaux, qui enflamment si fort la cupidité de tous les hommes & de tous les peuples, & que la Sibérie possede exclusivement. Ses mines d'argent, près d'Argun, sont connues très-anciennement; & l'on a découvert depuis peu des mines d'argent & d'or . dans le pays des Baskirs. Il est des nations auxquelles il conviendroit de négligera. de combler ces sources de richesses. Il. n'en est pas ainsi de la Russie, où toutes les provinces intérieures font dans un, tel état de pauvreté, qu'on y connoît; à peine ces fignes de convention qua représentent toutes choses dans le commerce.

Celui que les Russes ont ouvert avec la Chinc, avec la Perse, avec la Turquie, avec la Perse, avec la Turquie, avec la Pologne, a presqu'uniquement-pour base les sourrures d'hermines, de zibelines, de loups blancs, de renards noirs que sourait la Sibérie. Il y a telle peau, qu'à raison de la finesse, de la longueur, de la couleur, du'lussre de sons poir le caprice des consommateurs a portée à un prix qu'on a peine à croire. Ces liaisons pourroient devenir plus

confidérables, & s'étendre à de nouveaux

objets.

Cependant ce seroit toujours sur les côtes de la mer Baltique, que se feroient les plus grands enlévements des productions du pays. Rarement les voit - on passer par les mains des négociants. Russes, lls manquent généralement de connoissances, de fonds, de crédit & de liberté. Ce sont des maisons étrangeres, qui reçoivent, qui expédient les marchandises.

Il n'est point d'état aussi heureusement situé pour étendre son commerce. Presque toures les rivieres y sont navigables. Pierre l'voulut que l'art secondât la nassure, & que divers canaux joignissent ces seuves les uns aux autres. Les plus importants sont achevés. Il y en a qui n'ont pas encore atteint leur persection; quelques uns mêmes dont on n'a fait que donner le plan. Tel est le grand projet de réunir la mer Caspienne au Pont-Euxin, en creusant un canal du Tanaïs au Volga.

Malheureusement ces moyens, qui rendent si facile la circulation des dengées dans tout Fintérieur de la Russie, & qui sont accompagnés d'une communication, aisse avec toutes les parties 228 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE du globe, sont rendus inutiles par des entraves que l'industrie ne fauroit vaincre.

Le gouvernement a concentré dans ses mains la vente & l'achat des productions les plus importantes. Tant que ce monopole durera, les opérations de commerce feront nécessairement infidelles & languiffantes. Le facrifice de ce revenu destructeur contribueroit à la prospérité publique, mais n'y suffiroit pas, fans la. réduction des troupes.

A l'élévation de Pierre I au trône .. l'état militaire de la Russie se réduisoit à quarante mille ftrelits, indisciplinés & féroces, qui n'avoient du courage que contre les peuples qu'ils opprimoient, contre le souverain qu'ils déposoient ou qu'ils maffacroient au gré de leur caprice. Ce grand Prince caffa cette milice féditieuse, & parvint à former un état de guerre modelé sur celui du reste de l'Europe.

Malgré la bonté de ses troupes . la Russie est, de toutes les puissances, celle qui doit éviter la guerre avec le plus de foin. La fureur de fe donner de l'influence dans les affaires de l'Europe ne doit pas l'entraîner loin de fes frontieres; elle n'y pourroit agir fans subsides; &

ET POLITIQUE. Liv. V. il feroit contre toute raison, qu'un état, dont la population n'est que de six perfonnes par lieue carrée, fongeat à vendre fon fang. L'accroiffement d'un territoire déjà trop étendu ne doit pas la pousser plus vivement aux hostilités. Jamais Pempire ne parviendra à recueillir le fruit des créations de son réformateur, à former un état contigu & ferré, à devenir un peuple éclairé & florissant, à moins qu'il n'abdique la manie si dangereuse des conquêtes, pour se livrer uniquement aux arts de la paix. Aucun de ses voisins ne peut le forcer à s'écarter de cet heureux fystême.

Du côté du nord, l'empire est mieux gardé par la mer Glaciale, qu'il ne le seroit par des escadres ou des forteresses.

 Un bataillon & deux pieces de campagne disperseroient toutes les hordes de Tartares qui pourroient remuer vers

l'orient.

Quand la Perse sortiroit de ses ruines, ses essorts iroient se perdre dans la mer Caspienne & dans l'immense désert qui la sépare de la Russie.

Au midi, les Turcs sont aujourd'hui sans sorce; & le théatre où ils pourroient agir, est également destructeur du vaincu & du vainqueur.

330 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Que peut craindre à l'occident la Russie des Polonois, qui n'ont jamais eu ni places, ni troupes, ni revenu, ni gouvernement, & qui n'ont presque plus de territoire?

La Suede a perdu tout ce qui la rendoit formidable. Il ne lui refte que la certitude d'être dépouillée de la Finlande, lorfque la cour de Pétersbourg jugera cette opération convenable à fes intérêts.

Quand le génie de Fréderic, qui fait aujourd'hui dans le nord le contre-poids des forces Moscovites, se perpétueroit dans ses successeurs, il n'est guere vraisemblable que l'ambition du Brandebourg se tournât contre la Russie. Jamais ces monarques ne pourroient lever un bras fur cet empire, sans en étendre un autre vers l'Allemagne; ce qui diviseroit nécessairement trop leurs essorts, pour être efficaces.

Il résulte de ces discussions, que la Russie doit à ses intérèts bien rassonés, le se facrifice d'une partie de ses sorces de terre. Peut-être celui d'une partie de sa marine n'est-il pas moins indispensable.

Les foibles relations de cet empire avec le reste de l'Europe s'entretenoient uniquement par terre, lorsque les Anglois ET POLITIQUE. Liv. V. 331 cherchant un passage dans les mers du nord, pour arriver aux Indes orientales, découvrirent le port d'Archangel. Ayan remonté la Duina, ils arriverent à Moscou, & y jeterent les fondements d'un nouveau commerce.

Il ne s'étoit pas ouvert d'autre porte de communication pour la Russie, quand Pierre I entreprit d'attirer sur la mer Baltique les navigateurs qui fréquentoient la mer Blanche, & de procurer aux productions de son empire un débouché plus étendu, plus avantageux. Son esprit de création le porta bientôt plus loin. Il eut l'ambition de devenir une puissance maritime; & ce sur à Cronstadt, qui sert de port à Pétersbourg, qu'il plaça ses soutes.

La mer n'est pas assez large devant le bassin du port. Les bâtiments qui veulent yentrer, sont violemment pousses par l'impétuosité de la Neva, sur les côtes dangereuses de la Finlande. On y arrive per un canal si rempli d'écueils, qu'il faut un temps fait exprès pour les éviter. Les vaisfeaux s'y pourrissent vite. L'expédition des escadres est retardée plus long-temps qu'ailleurs, par les glaces. On ne peut sortir que par un vent d'est, & les vents d'ouest regnent la plus grande partie de l'été dans ces parages. Un dernier incon-

332 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE vénient, c'est qu'on ait été réduit à placer les chantiers à Pétersbourg, d'où les vaiffeaux n'arrivent à Cronstadt, qu'après avoir passe, avec de grands dangers, un bas sond qui se trouve au milieu du

fleuve.

Si Pierre I n'avoit eu cette prédilection aveugle, que les grands hommes ont, comme les hommes ordinaires, pour les lieux qu'ils ont créés, on lui eût fait alément comprendre que Cronfladt & Pétersbourg n'avoient pas été formés pour être l'entrepôt de les forces navales, & que l'art n'y pouvoit pas forcer la nature. Il auroit donné la préférence à Revel, qui fe refusoit beaucoup moins à cette importante destination. Peut-être se réflexions l'auroient-elles conduit à voir que la position de son empire ne l'appelloit pas à ce genre de puissance.

En esfet, la Russie a peu de côtes; la plupart ne sont pas peuplées, & aucune ne naviguera jamais, à moins que le gouvernement ne change. Où trouver donc des hommes capables de conduire des

vaisseaux de guerre?

Cependant Pierre I vint à bout de créer une marine. Une passion que rien n'arrêtoit, lui sit surmonter des obstacles qu'on croyoir invincibles; mais ce sut avec plus

ET POLITIQUE. Liv. V. d'éclat que d'utilité. Si ses successeurs sont jamais touchés du bien de leur empire, ils renonceront à la vaine gloire de montrer leur pavillon dans des parages éloignés, où il n'a pas à protéger un commerce qui ne se fait que dans les rades nationales, qui ne s'y fait même que par des négociants étrangers. Alors, changeant de fystême, la Russe épargnera les frais que lui coûtent inutilement trentefix ou quarante vaisseaux de guerre, & se réduira à ses galeres qui suffisent à sa défense, qui la mettront même en état d'attaquer toutes les puissances de la Baltique, si les circonstances l'exigeoient jamais.

Ces galeres sont de différentes grandeux : on en dispose quelques unes pour la cavalerie, & un plus grand nombre pour l'infanterie. Comme ce sont les soldats, tous instruits à manier la rame, qui forment eux-mêmes les équipages, il n'y a ni retardement ni dépense à craindre. On jette l'ancre toutes les nuits, & le débarquement se fait où l'on est le moins

attendu.

La descente exécutée, les troupes tirent les galeres à terre, & en forment un corps retranché. Une partie de l'armée est chargée de sa garde; le reste se 334. HISTOIRE PHILOSOPHIQUE répand dans le pays qu'on veut mettre à contribution. L'expédition faite, on fe rembarque, pour recommencer ailleurs le ravage & la destruction. Combien d'expériences ont démontré l'efficacité de ces armements!

Les changements que nous avons indiqués, font indispensables pour rendre la Russie florissante, mais ne sauroient suffire. Pour donner à cette prospérité quelque consistance, il faut donner de la stabilité à l'ordre de la fuccession. La couronne de cet empire fut long-temps héréditaire; Pierre l la rendit patrimoniale; elle est devenue élective à la derniere révolution. Cependant toute nation veut favoir à quel titre on lui commande; & le titre qui la frappe le plus est celui de la naissance. Otez aux regards de la multitude ce signe visible, & vous remplirez les états de révoltes & de dissentions.

Mais il ne fuffit pas d'offrir aux peuples un fouverain qu'ils ne puissent pas connoître. Il faut que ce fouverain les rende heureux; ce qui est impossible en Russie, à moins qu'on n'y change la forme du gouvernement.

L'esclavage civil est la condition de tous les sujets de cet empire, qui ne sont pas nobles: ils font à la disposition de

leurs barbares maitres, comme le sont ailleurs les troupeaux. Entre ces esclaves, les plus maltraités sont les cultivateurs, ces hommes précieux, dont sous des climats plus sortunés, on a chanté avec tant d'enthousiasme le repos, le bonheur & la

liberté.

L'esclavage politique est celui dans lequel est combée toute la nation, depuis que les souverains ont établi l'autorité arbitraire. Parmi les sujets qu'on regarde comme libres dans cet empire, il n'en est aucun qui ait la sûreté morale de sa personne, la propriété constante de ses biens, une liberté, qu'il ne puisse perdre que dans des cas prévus & déterminés par la loi.

On occupe depuis long-temps l'Europe du projet d'un code, qui doit donner une législation à la Russie. L'auguste princesse qui la gouverne, a très-bien senti qu'il falloit que les peuples approuvassent euxmêmes les loix qu'ils devoient suivre, pour qu'ils les respectassent suivre, pour qu'ils les respectassent se les chérissent comme leur propre ouvrage. Mes enfants, a-t-elle dit aux députés de toutes les villes de son vaste empire, pesez avec moi l'intertet de la nation; formons ensemble un corps de loi qui établisse folidement

336 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE la félicité publique. Mais que sont des loix sans magistrats? Que sont des magistrats dont le despote peut résormer les jugements selon son caprice, ou qu'il peut même punir de les avoir rendus?

Sous un tel gouvernement, il ne fauroit exifter de lien entre les membres &
leur chef. S'il est toujours redoutable pour
eux, toujours ils sont redoutables pour lui.
La force publique dont il abuse pour les
écraser, n'est que le produit des forces
particulieres de ceux qu'il opprime. Le
désespoir, ou un sentiment plus noble,
peuvent à chaque instant les tourner contre lui.

Le respect qu'on doit à la mémoire d'un aussi grand homme que Pierre I, ne doit pas empêcher de dire qu'il ne lui fut pas donné de voir l'ensemble d'un état bien constitué. Il étoit né avec du génie. On lui inspira l'amour de la gloire. Cette passion le rendit actif, patient, appliqué, infatigable, capable de vaincre les difficultés que la nature, l'ignorance, l'habitude, l'opiniatreté opposoient à ses entreprises. Avec ces vertus, & les étrangers qu'il appella à lui, il réussit à créer une armée, une flotte, un port. Il fit prusseurs réglements nécessaires pour le succès

ET POLITIQUE. Liv. V. 337 fuccès de ses hardis projets; mais quoique les voix de la renommée lui aient prodigué de toutes parts le sublime titre de législateur, à peine publia-t-il deux ou trois loix, qui même portoient l'empreinte d'un caractere féroce. On ne le vit pas s'élever, jusqu'à combiner la félicité de fes peuples avec sa grandeur personnelle. Après ses magnifiques établissements , la nation continua à languir dans la pauvreté, dans la servitude & dans l'oppresfion. Il ne voulut rien relâcher de fon despotisme, il l'aggrava peut-être, & laissa à ses successeurs cette idée atroce & destructive , que les sujets ne sont rien . & que le souverain est tout.

Depuis sa mort on n'a cessé de répéter, que la nation n'étoit pas encore assez éclairée pour qu'on pût rompre utilement ses fers. Courtisans flatteurs, ministres infideles, apprenez que la liberté est le premier droit de tous les hommes; que le soin de la diriger vers le bien commun doit être le but de toute société raisonnablement ordonnée; & que le crime de la force est d'avoir privé la plus grande partie du globe de cet avantage naturel.

Catherine, qui paroît avoir porté sur le trône l'ambition des grandes choses,

338 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE commence à comprendre que des ravages dans les défets de la Moldavie, & dans quelques ifles fans défenfe, achetés par le fang de deux ou trois cent mille hommes, ne rendront pas fon nom cher & vénérable à la pofférité. On la voit occupée à faire naître, chez un peuple abruti par l'esclavage, le sentiment de la liberté. Reussira-t-elle à l'égard de la génération actuelle? C'est un problème. Pour les races sutures, voici peut-être les moyens qu'il conviendroit d'employer.

Il faurchoisir la province la plus féconde de l'empire, y bâtir des maisons, les pourvoir de toutes les choses nécessaires à l'agriculture, attacher à chacune une portion de terre. Il faut appeller des hommes libres des contrées policées, leur céder en toute propriété l'asyle qu'on leur aura préparé, leur assurer une subsissance pour trois ans, les faire gouverner par un chef qui n'ait aucun domaine dans la contrée. Il faut accorder la tolérance à toutes les religions, & par conféquent permettre des cultes particuliers & domestiques, & n'en point permettre de publics.

C'est de là que le levain de la liberté s'étendra dans tout l'empire : les pays voisins verront le bonheur de ces colons, &

## ET POLITIQUE. Liv. V.

ils voudront être heureux comme cux. Jeté chez des sauvages, je ne leur diroispas, construisez une cabane qui vous assure une retraite contre l'inclémence des saisons, ils se moqueroient de moi; mais je la bâtirois. Le temps rigoureux arriveroit; je jouirois de ma prévoyance; le sauvage le verroit, & l'année suivane il m'imiteroit. Je ne dirois pas à un peuple esclave, sois libre; mais je lui mettois devant les yeux les avantages de la

liberté, & il la desireroit.

Je me garderois bien de charger mes transfuges des premieres dépenses que l'aurois faites pour eux. Je me garderois bien davantage de rejeter for les forvivants, la dette prétendue de ceux qui mourroient sans l'avoir acquittée. Cette politique feroit aussi fausse qu'inhumaine. L'homme de vingt, de vingt-cinq, de trente ans, qui vous porte en don sa personne, ses forces, ses talents, sa vie. ne vous gratifie-t-il pas affez? Faut-il qu'il vous paie la rente du don qu'il vous fait ? Lorsqu'il sera opulent, alors vous le traiterez comme votre fujet; encore attendrez-vous la troisieme ou quatrieme génération, si vous voulez que votre projet prospere, & amener vos peuples à une

340 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE condition dont ils auront eu le temps de

connoître les avantages.

Dans ce nouvel ordre de personnes & de choses, où les intérêts du monarque ne seront plus que ceux de ses sujets, il faudra, pour donner des forces à la Russie, tempérer l'éclat de sa gloire ; sacrifier l'influence qu'elle a prise dans les affaires générales de l'Europe ; réduire Péterfbourg devenu mal-à propos une capitale, à n'être qu'un entrepôt de commerce; transporter le gouvernement dans. l'intérieur de l'empire. C'est de ce centre de la domination qu'un fouverain sage, jugeant avec connoissance des besoins & des ressources, pourra travailler efficacement à lier entr'elles les parties trop détachées de ce grand état. De l'anéantifsement de tous les genres d'esclavage, il . fortira un tiers-état, fans lequel il n'y eut jamais chez aucun peuple, ni arts, ni mœurs, ni lumieres.

Jufqu'à cette époque, la cour de Ruffie fera des efforts inutiles pour éclairer les peuples, en appellant des hommes célebres de toutes les contrées. Ces plantes exotiques périront dans le pays, comme les plantes étrangeres périssent dans nos ferres. Inutilement on formera des écoles

ET POLITIQUE. Liv. V. & des académies à Pétersbourg ; inutilement on enverra à Paris & à Rome des éleves fous les meilleurs maîtres. Ces jeunes gens, au retour de leur voyage, seront forcés d'abandonner leur talent. pour se jeter dans des conditions subalternes qui les nourrissent. En tout, il faut commencer par le commencement; & le commencement est de mettre en vigueur les arts méchaniques & les classes basses. Sachez cultiver la terre, travailler des peaux, fabriquer des laines, & vous verrez s'élever rapidement des familles riches. De leur sein sortiront des enfants. qui, dégoûtés de la profession pénible de leurs peres, se mettront à penser, à discourir, à arranger des syllabes, à imiter la nature : & alors vous aurez des poëtes. des philosophes, des orateurs, des statuaires & des peintres. Leurs productions deviendront nécessaires aux hommes opulents, & ils les achéteront. Tant qu'on est dans le besoin, on travaille; on ne cesse de travailler que quand le besoin cesse. Alors naît la paresse ; avec la paresse . l'ennui : & par-tout les beaux arts font les enfants du génie, de la paresse &

Etudiez les progrès de la société, & vous verrez des agriculteurs dépouillés

de l'ennui.

342 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE par des brigands; ces agriculteurs oppofer à ces brigands une portion d'entr'eux. & voilà des soldats. Tandis que les uns récoltent, & que les autres font sentinelle, une poignée d'autres citoyens dit aux laboureurs & aux foldats . vous faires un métier pénible & laborieux. Si vous vouliez , vous foldats , nous défendre , vous laboureurs, nous nourrir, nous vous déroberions une partie de votre fatigue par nos danses & nos chansons. Voilà le troubadour & l'homme de lettres. Avec le temps, cet homme de lettres s'est ligué, tantôt avec le chef contre les peuples, & il a chanté la tyrannie; tantôt avec le peuple contre le tyran, & il a chanté la liberté. Dans l'un & l'autre cas, il est devenu un citoyen important.

Suivez la marche constante de la nature, aussi-bien chercheriez-vous inutilement à vous en écarter. Vous verrez vos efforts & vos dépenses s'épuiser sans fruit; vous verrez tout périr autour de vous; vous vous retrouverez presqu'au même point de barbarie dont vous avez voulu vous tirer, & vous y resterez jusqu'à ce que les circonstances fassent forrir de votre propre sol une police indigene, dont les lumieres étrangeres peuvent tout au plus accélerer les progrès. N'en espérez pas davantage, & cultivez votre fol.

Un autre avantage que vous y trouverez, c'est que les sciences & les arts, nés sur votre sol, s'avanceront peu à peu à leur persection, & que vous serez des originaux; au lieu que si vous empruntez des modeles étrangers, vous ignorerez la raison de leur persection, & vous vous condamnerez à n'être jamais que de soibles copistes.

Le tableau qu'on s'est permis de tracer de la Russe, pourra paroître un hors-d'œuvre; mais peut-être le moment étoit-il favorable pour apprécier une puissance, qui, depuis quelques années, joue un rôle si sier & si éclatant. Il faut parler maintenant des liaisons que les autres nations de l'Europe ont formées avec la Chine.



et politique. Liv. V. 345 des trois corps. C'est là fur-tout que se fait la question, qu'on n'entend que trop fréquemment parmi nous: à quoi cela fert.il? L'attente de la disette qui s'avance remplit tous les citoyens d'activité, de mouvement & d'inquiétude. Il n'y a pas un instant qui n'ait sa valeur. L'intérêt doit être le mobile secret ou public detoutes les actions. Il est impossible que les mensonges, les fraudes, les vols ne se multiplient: les ames y doivent être basses; l'esprit y doit être petit, intéressé, retréci & mesquin.

Un Européen achete des étoffes à Canton ; il est trompé sur la quantité ... la qualité & le prix. Les marchandises font dépofées sur son bord. La fripponnerie du marchand Chinois est déjas reconnue. Lorsqu'il vient chercher sone argent, l'Européen lui dit : Chinois, tu: m'as trompé ; le Chinois répond , celas fe peut, mais il faut payer. L'Européen : mais tu es un frippon, un gueux, un misérable. Le Chinois : Européen, cela, fe peut, mais il faut payer. L'Européen. paie; le Chinois recoit fon argent, & dit en se separant de sa dupe : à quoi t'a servi ta colere? Qu'ont produit tes injures ? N'aurois-tu pas beaucoup mieux

346 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fait de payer tout de fuite, & de te taire? Par-tout où l'on est insensible à l'insulte, par-tout où l'on rougit si peu de la fripponnerie, l'empire peut être très-bien gouverné; mais les mœurs particulieres sont très-vicieuses.

Cet esprit d'avidité réduisit les Chinois à renoncer dans leur commerce intérieur aux monnoies d'or & d'argent qui étoient d'un usage général. Le nombre des saux monnoyeurs, qui augmentoit chaque jour, ne permettoit pas une autre conduite: on ne fabriqua plus que des especes de tuivre.

Le cuivre étant devenu rare, par des événements dont l'histoire ne rend pas compre, on lui associa les coquillages, si connus sous le nom de cauris. Le gouvernement s'étant apperçu que le peuple se dégoûtoit d'un objet si fragile, ordonna que les ustenssiles de cuivre, répandus dans tout l'empire, sustens les respectient n'ayant pas sourni des ressources proportionnées aux besoins publics, on sit raser environ quatre cents temples de Foé, dont les idoles surent sonders. Dans la suite, la cour paya les magistrats & l'armée, partie en cuivre, & partie

en papier. Les esprits se révolterent contre une innovation si dangereuse, & il fallut y renoncer. Depuis cette époque qui remonte à trois fiecles, la monnoie de cuivre est la seule monnoie légale.

Malgré le caractere intéressé des Chinois, leurs liaisons extérieures furent long temps très-peu de chose. L'éloignement où cette nation vivoit des autres peuples, venoit du mépris qu'elle avoit pour eux. Cependant on desira plus qu'on n'avoit fait , de fréquenter les ports voisins; & le gouvernement Tartare, moins zélé pour le maintien des mœurs, que l'ancien gouvernement , favorifa ce moyen d'accroître les richesses de la nation. Les expéditions qui , jusqu'alors , n'avoient été permises que par la tolérance intéreffée des commandants des provinces maritimes, fe firent ouvertement. Un peuple dont la fagesse étoir célebre , ne pouvoit manquer d'êtreaccueilli favorablement. Il profita de la haute opinion qu'on avoit de lui pour établir le goût des marchandises qu'il pouvoit fournir; & son activité embrassa le continent comme les mers.

Aujourd'hui la Chine trafique avec la Corée, qu'on croit avoir été originaire-

ment peuplée par les Tartares, qui a été furement plusieurs fois conquise par eux, & qu'on a vue, tantôt esclave, tantôt indépendante des Chinois, dont elle est actuellement tributaire. Ils y portent du thé, de la porcelaine, des étoffes de soie, & prennent en échange, des toiles de chanvre & de coton, & du ginseng médiocre

Les Tartares, qu'on peut regarder comme étrangers, achetent des Chinois des étoffes de laine, du riz, du thé, du tabac, qu'ils paient avec des moutons, des bœufs , des fourrures , & fur - tout du ginseng. Cet arbuste ne croît que sur les montagnes les plus escarpées, au milieu des forêts les plus épaisses, autour des rochers les plus affreux. Sa tige, hérissée d'une espece de poil, est d'ailleurs unie, ronde, & d'un rouge foncé, excepté dans la partie inférieure où elle blanchit un peu. Elle s'éleve à la hauteur d'environ dix-huit pouces. Vers la cime, elle jette des rameaux d'où fortent des feuittes oblongues, menues, cotonneuses, dentelées, d'un verd obscur par dessus, blanchatre & luifant par deffous. On connoît fon âge par ses branches, & son age augmente fon prix. Le ginfeng a

plusieurs vertus, dont les plus reconnues sont de fortifier l'estomac, & de purifier le fang. Il est si précieux aux yeux des Chinois , qu'ils ne le trouvent iamais trop cher. Le gouvernement fait cueillir tous les ans cette plante par dix mille foldats Tartares, dont chacun doit rendre gratuitement deux onces du meilleur ginfeng. On leur donne pour le reste un poids égal en argent. Cette récolte est interdite aux particuliers. Une défense si odieuse ne les empêche pas d'en chercher. Sans cette contravention à une loi injuste, ils seroient hors d'état de paver les marchandises qu'il tirent de l'empire, & réduits par consequent à s'en passer.

On a déjà fait connoître le commerce de la Chine avec les Russes. Actuellement il n'est pas important; mais il peut & il

doit le devenir.

Celui qu'elle fait avec les habitants de la petite Bucharie, se réduit à leur donner du thé, du tabac, des draps pour les grains d'or qu'ils trouvent dans leurs torrents, quand la neige commençe à sondre. Si jamais ces barbares apprennent à exploiter les mines dont leurs montagnes sont remplies, on verra des 350 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE liaisons, aujourd'hui languissantes, prendre un accrossement, dont il n'est pas

possible de fixer les bornes.

L'empire est féparé des états du Mogol, des autres contrées des Indes pardes fables, des montagnes, des rochersqui rendent toute communication impraticable. Aussi son commerce de terre estil si borné, qu'il ne passe pas huit ou neus millions. Celui qu'il fait par mer est plus considérable.

C'est avec ses soieries, son the, faporcelaine, & quelques autres objets de moindre importance, qu'il le foutient, Le Japon paie les Chinois avec du cuivre & de l'or ; les Philippines avec des piaftres; Batavia, avec des poivres & des épiceries; Siam, avec des bois de teinture, & des vernis; le Tunquin, avecdes soies; la Cochinchine, avec du sucre & de l'or. Toutes ces branches réunies peuvent monter à trente millions, & occuper cent cinquante bâtiments. Les-Chinois gagnent au moins cent pour cent dans ces différentes affaires, dont la Cochinchine fournit la moitié. Ils ontpour correspondants, dans la plupart desmarchés qu'ils fréquentent, les descendants de ceux de leurs compatriotes qui

ET POLITIQUE. Liv. V. 35.7 s'exilerent de leur patrie lorsque les Tartares s'en rendirent maîtres.

Le commerce de la Chine, qui, du côté du nord, ne s'étend pas plus loin que le Japon, ni du côté de l'orient, au delà des détroits de Malaca & de la Sonde, auroit vraisemblablement acquisune plus grande extension, si les constructeurs Chinois, moins affervis aux anciens usages, avoient daigné s'instruire à l'école des navigateurs Européens.

Ceux d'entre eux qui parurent les premiers sur les côtes de la Chine, surentadmis dans toutes les rades indifféremment. Leur extrème samiliarité avec. les semmes; leurs violences avec leshommes; des actes répétés de hauteur-& d'indiscrétion les firent concentrerdepuis à Canton, le port le plus méridional de l'empire.

Cette ville est stuée sur les bords du-Tigre, riviere considérable qui communique, d'un côté, par divers caneux avecles provinces les plus reculées, & qui de l'autre conduit au pied de ses mursles plus grands vaisseaux. On y voyoit nospavillons mèlés avec ceux du pays. Dansla suite l'on a obligé les navires Européensde, s'arrêter à Hoaung pon, à quatre352 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

lieues de la place. Il est douteux si ce fut la crainte de quelque surprise qui inspira cette précaution, ou si ce sur un moyen imaginé par les gens en place pour leurs intérêts particuliers. La défiance & l'avidité des Chinois autorisent les deux conjectures.

Cet arrangement ne changea rien à la situation personnelle des navigateurs. Ils continuerent à jouir dans Canton de toute la liberté qui ne choquoit pas l'ordre public. Leur caractere les portoit à en abuser ; & ils se lasserent bientôt de la circonspection nécessaire, dans un gouvernement rempli de formalités. On les punit de leur imprudence; tout accès chez les gens en place leur fut fermé. Le magistrat, fatigué de leurs plaintes continuelles, ne voulut plus les recevoir que par le canal des interpretes dépendants des marchands Chinois. Tous les Européens eurent ordre d'habiter dans un quartier qui leur fut affigné. On ne dispensa de cette obligation que ceux qui trouvoient ailleurs un hôte qui répondoit de leurs mœurs & de leur conduite. Les gênes augmenterent encore en 1760. La cour, avertie par les Anglois que le commerce éprouvoit des vexations criantes ET POLITIQUE. Liv. V. 35.3 fit partir de Pekin des commissaires, qui se laisserent séduire par les accusés. Sur le rapport de ces hommes corrompus, tous les Européens surent confinés dans un petit nombre de maisons, d'où ils ne pouvoient traiter qu'avec quelques négociants munis d'un privilege excluss. Ce monopole vient de cesser mais les autres gênes sont toujours les mêmes.

Ces humiliations ne nous ont pes dégoûtés du commerce de la Chine. Nous continuons d'y aller chercher du thé, de la porcelaine, des soies, des soieries, du vernis, du papier, & quelques autres

objets moins confidérables.



# CHAPITRE XLII.

Les Européens achetent du thé à la Chine.

LE thé est un arbrisseau de la hauteur de nos grenadiers ou de nos myrtes. It vient des graines semées dans des trous de trois ou quarre pouces de profondeur. On n'estime de lui que ses seuilles. A trois ans il en offre en abondance; mais il en donne moins à sept. On le coupe alors à la tige pour obtenir des rejetons, dont chacun fournit à peu de chose près autant de produit qu'un arbusse entier.

La plupart des provinces de la Chine cultivent le thé: mais il n'a pas le même degré de bonté par-tout, quoique par-tout on ait l'attention de le placer au midi & dans les vallées. Celui qui croît fur un fot pierreux est fort supérieur à celui qui fort des terres légeres, & plus supérieur encore à celui qu'on trouve dans les terres

jaunes.

La différence des terreins n'est pas la feule cause de la persection plus ou moins grande du thé: les saisons où la feuille est ramassée y influent encore davantage. La premiere récolte se fait au commencement de mars. Les seuilles, alors pétites, tendres & délicates, forment ce qu'on appelle le thé impérial, parce qu'il sert principalement à l'usage de la cour & des gens en place. Les seuilles de la seconde récolte qui est au mois d'avril, sont plus grandes & plus développées, mais de moindre qualité que les premieres. Ensin, le dernier & le moins estimé des thés se recueille dans le mois suivant. Les uns & les autres sont enfermés dans des boîtes d'étain grossier, pour les garantir de l'impression de l'air qui leur feroit perdre leur parsum.

Le thé est la boisson ordinaire des Chinois. Ce ne sut pas un vain caprice qui
en introdussit l'usage. Dans presque tout
leur empire, les eaux sont mal-saines &
de mauvais goût. De tous les moyens
qu'on imagina pour les améliorer, il n'y
eut que le thé qui eut un succès entier.
L'expérience lui sit attribuer d'autres
vertus. On se persuada que c'étoit un
excellent dissolvant, qui purissoit le sang,
qui fortissoit la tête & l'estomac, qui
facilitoit la digestion & la transpiration.

La haute opinion que les premiers Européens qui pénétrerent à la Chine fe formerent du peuple qui l'habite, leur 356 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

fit adopter l'idée, peut être exagérée, qu'il avoit du thé. Ils nous communiquerent leur enthousiasme, & cet enthousiasme a été toujours en augmentant dans le nord de l'Europe & de l'Amérique, dans les contrées où l'air est grossier & chargé de vapeurs.

Quelle que soit en général la force des préjugés, on ne peut guere douter que le thé ne produise que ques heureux esfets chez les nations qui en ont le plus universellement adopté l'usage. Ce bien ne doit pas être pourtant ce qu'il est à la Chine même. On fait que les Chinois gardent pour eux le thé le mieux choisi & le micux foigné On fait qu'ils mêlent fouvent au thé qui fort de l'empire, d'autres feuilles, qui, quoique ressemblantes pour la forme, peuvent avoir des propriétés différentes. On fait que la grande exportation qui se fait du thé, les a rendu moins difficiles sur le choix du terrein, & moins exacts pour les préparations. Notre maniere de le prendre se joint à ces négligences, à ces infidélités. Nous le buvons trop chaud & trop fort. Nous y mêlons toujours beaucoup de fucre, souvent des odeurs, & quelquefois des liqueurs nuisibles. Indépendamment de ces considérations, le long

ET POLITIQUE. Liv. V. 357 trajet qu'il fait par mer, suffiroit pour lui faire perdre la plus grande partie de ses

fels bienfaifants.

On ne pourra juger définitivement des vertus du thé, que l'orfqu'il aura été transplanté dans nos climats. On commençoit à défespérer du succès, quoique les expériences n'eussent été tentées qu'avec des graines, &, à ce qu'on prétend, avec des graines mal choisies. Îl a été enfin porté un arbrisseau, dont la tige avoit six pouces; & c'est à M. Linnœus, au plus célebre botaniste de l'Europe, qu'il a été remis. Cet habile homme est parvenu à le conserver; & il espere de le multiplier en plein air, en Suede même, puisqu'il ne périt pas dans les régions les plus septentrionales de la Chine. Ce fera un très-grand avantage de cultiver nous-mêmes une plante qui ne peut que difficilement perdre autant à changer de terrein, qu'à moisir dans la longue traversée qu'elle étoit obligée de faire. Il n'y a pas long-temps que nous étions tout aussi éloignés du secret de faire de la porcelaine.

### CHAPITRE XLIII.

Les Européens achetent de la porcelaine à la Chine.

L existoit, il y a quelques années, dans le cabinet du comte de Caylus, deux ou trois petits fragments d'un vase cru Egyptiens, qui, dans des essais faits avec beaucoup de soins & d'intelligence, se trouverent être de porcelaine non couverte. Si ce savant ne s'est pas mépris ou n'a. pas été trompé, ce bel art étoit déjà connu dans les beaux temps de l'ancienne Egypte. Mais il faudroit des monuments plus authentiques qu'un fait isolé, pour en faire refuser l'invention à la Chine, où l'origine s'en perd dans la nuit des temps.

Sans entrer dans le fystême de ceux qui veulent donner à l'Egypte une antériorité de fondation, de loix, de sciences & d'arts de toute espece, que la Chine a peut-être autant de droit de revendiquer en sa faveur; qui sait si ces deux empires, également anciens, n'ont pas reçu toutes leurs inftitutions fociales d'un peuple

ET POLITIQUE. Liv. V. formé dans le vaite espace de terre qui les fépare ? si les habitants fauvages des grandes montagnes de l'Asie, après avoir erré durant plusieurs siecles dans le continent, qui fait le centre de notre hémisphere, ne se sont pas dispersés insensiblement vers les côtes des mers qui l'environnent, & formés en corps de nations féparées à la Chine, dans l'Inde, dans la Perse, en Egypte? si les déluges successifs, qui ont pu désoler cette partie de la terre, n'ont pas emprisonné les hommes dans ces régions, coupées par des montagnes & des déserts? Ces conjectu-Yes font d'autant moins étrangeres à l'hiftoire du commerce, que celle-ci doit, tôt ou tard, donner les plus grandes lumieres sur l'histoire générale du genre humain, de ses peuplades, de ses opinions, & de ses inventions de toute espece.

Celle de la porcelaine est, sinon une des plus merveilleuses, du moins l'une des plus agréables qui soient sorties des mains de l'homme. C'est la propreté du luxe qui vaut mieux que sa richesse.

La porcelaine est une espece de porerie, ou plutôt c'est la plus parfaite de toutes les poteries. Elle est plus ou moins blanche, plus ou moins solide, plus ou 360 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE moins transparente. La transparence ne lui est pas même tellement essentielle, qu'il n'y en ait beaucoup & de fort belle

sans cette propriété.

La porcelaine est couverte ordinairement d'un vernis blanc ou d'un vernis coloré. Ce vernis n'est autre chose qu'une couche de verre sondu & glacé, qui ne doit jamais avoir qu'une demi-transparence. On donne le nom de couverte à cette couche, qui constitue proprement la porcelaine. Celle qui n'a pas reçu cette espece de vernis, se nomme biscuir de porcelaine. Celle ci a bien le mérite intrinseque de l'autre, mais elle n'en a nir la propriété, ni l'éclat, ni la beauté.

Le mot de poterie convient à la définition de la porcelaine, parce que, comme toutes les autres poteries plus communes, sa matiere est prise immédiatement dans les substances de la terre même, sans autre altération de l'art qu'une simple division de leurs parties. Il ne doit entrer aucune substance métallique ni saline dans sa composition, pas même dans sa couverte qui doit se faire avec des matieres aussi simples ou peu s'en saut.

La meilleure porcelaine, & communément la plus solide, sera celle qui sera faire generale de la politique. Liv. V. 361 faite avec le moins de matieres différentes; c'elt-à-dire, avec une pierre vitrifiable, & une belle argille blanche & pure. C'est de cette derniere terre que dépend la folidité & la confissance de la porcelaine & de toute la poterie en général.

Les connoisseurs divisent en six classes la porcelaine qui nous vient d'Asse: la porcelaine truitée, le blanc ancien, la porcelaine du Japon, celle de la Chine, le Japon Chiné, & la porcelaine de l'Inde. Toutes ces dénominations tiennent plutôt au coup-d'œil qu'à un caractere

bien décidé.

La porcelaine truitée, qu'on appelle ainsi sans doute parce qu'elle a de la ressemblance avec les écailles de la truite. paroît être la plus ancienne, & celle qui tient de plus près à l'enfance de l'art. Elle a deux imperfections. La pâte en est toujours fort grise, & la couverte en est gerfée en mille manieres. Cette gerfure n'est pas seulement dans la couverte. elle prend aussi sur le biscuit. De là vient que cette porcelaine n'est presque point transparente, qu'elle n'est point sonore, qu'elle est très-fragile, & qu'elle tient au feu plus facilement qu'une autre. Pour cacher la dissormité de ces gersures, on l'a bariolée de couleurs différentes, Cette

Tome II.

361 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE bigarrure a fait son mérite & sa réputation. La facilité avec laquelle M. le comte de Lauraguais l'a imitée, a convaincu les gens attentifs que cette espece de porcelaine n'est qu'une porcelaine manquée.

Le blanc ancien est certainement d'une grande beauté, foit qu'on s'en tienne à l'éclat de sa couverte, soit qu'on en examine le biscuit. Cette porcelaine est précieuse, assez rare & de peu d'usage. Sa pâte paroît très-courte, & on n'en a pu faire que de petits vases, ou des figures, & des magots dont la forme se prête à fon défaut. On la vend dans le commerce comme porcelaine du Japon, quoiqu'il paroisse certain qu'il s'en fait de très belle de la même espece à la Chine. Il y en a de deux teintes différentes; l'une qui a le blanc de la crême précifément ; l'autre qui joint à fa blancheur un léger coupd'œil bleuâtre qui semble annoncer plus de transparence. En effet, la couverte femble être un peu plus fondue dans celle-ci. On a cherché à imiter cette porcelaine à Saint-Cloud, & il en est forti des pieces qui paroissoient fort belles. Ceux qui les ont examinées de plus près, ont trouvé que c'étoient des frittes, que c'étoit du plomb, & qu'elles ne pouvoient pas soutenir le parallele.

ET POLITIQUE. Liv. V. Il est plus difficile qu'on ne pense de bien distinguer ce qu'on appelle porcelaine du Japon, de ce que la Chine fournit de plus beau en ce genre. Un fin connoisseur que nous avons consulté, prétend qu'en général ce qu'on appelle véritablement du Japon, a une couverte plus blanche & moins bleuâtre que la porcelaine de la Chine, que les ornements y font mis avec moins de profusion, que le bleu y est plus éclatant, que les desseins & les fleurs y font moins baroques, mieux copiés de la nature. Son témoignage paroît confirmé par les écrivains, qui disent que les Chinois, qui trafiquent au Japon, en rapportent quelques pieces de porcelaine qui ont plus d'éclat & moins de folidité que les leurs, & qu'ils s'en fervent pour la décoration de leurs appartements, mais jamais pour l'usage, parce qu'elles foutiennent difficilement le feu. Il croit de la Chine tout ce qui est couvert d'un vernis coloré, soit en verd céladon, foit en couleur bleuatre, foit en violet pourpre. Tout ce que nous avons ici du Japon nous est venu, ou nous vient par la voie des Hollandois, les seuls Européens à qui l'entrée de cet empire ne foit pas interdite. Il est possible qu'ils l'aient chois dans les porcelaines que les Chi364 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE nois y apportent annuellement, qu'ils l'aient acheté à Canton même. Dans l'un & l'autre cas, la distinction, entre la porcelaine du Japon & celle de la Chine, seroit fausse au fond, & n'auroit d'autre basse que le préjugé. Il résulte cependant de cette opinion, que tout ce qui porte parmi nous le titre de porcelaine du Japon, est toujours de très-belle porcelaine.

Il y a moins à douter fur ce qu'on appelle porcelaine de la Chine. La couverte est plus bleuâtre, elle est plus chargée de couleur, & les desseins en sont plus bizarres que dans celle qu'on nomme du Japon. La pâte elle-même est communément plus blanche, plus liée, plus graffe; son grain plus fin, plus serré, & on lui donne moins d'épaisseur. Parmi les diverses porcelaines qui se fabriquent à la Chine, il y en a une qui est fort ancienne. Elle est peinte en gros bleu, en beau rouge, & en verd de cuivre. Elle est fort groffiere, fort massive, & d'un poids fort considérable. Il s'en trouve de cette espece qui est truitée. Le grain en est souvent sec & gris. Celle qui n'est pas truitée est sonore; mais l'une & l'autre ont très-peu de transparence. Elle se vend fous le nom d'ancien Chine, & les

ET POLITIQUE. Liv. V. 365 pieces les plus belles font cenfees venir du Japon. C'étoit originairement une belle poterie, plutôt qu'une porcelaine véritable. Le temps & l'expérience l'ont perfectionnée. Elle a acquis plus de tranfparence . & les couleurs , appliquées avec plus de soin, ont eu plus d'éclat. Cette porcelaine differe essentiellement des autres, en ce qu'elle est faite d'une pare courte, qu'elle est très-dure & trèssolide. Les pieces de cette porcelaine ont toujours en dessous trois ou quatre traces de supports, qui ont été mis pour l'empêcher de fléchir dans la cuisson. Avec ce secours on est parvenu à fabriquer des pieces d'une hauteur, d'un diametre confidérables. Les porcelaines qui ne sont pas de cette espece, & qu'on appelle Chine moderne, ont la pâte plus longue, le grain plus fin, & la couverte plus glacée, plus blanche, plus belle. Elles ont rarement des supports, & leur transparence n'a rien de vitreux. Tout ce qui est fabriqué de cette pâte est tourné facilement, en forte que la main de l'ouvrier paroît avoir glissé dessus, ainsi que sur une excellente argille. Les porcelaines de cette espece varient à l'infini pour la forme, pour les couleurs, pour la maind'œuvre & pour le prix.

#### 366 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Une cinquieme espece de porcelaine est celle à qui nous donnons le nom de Japon Chiné, parce qu'elle réunit aux ornements de la porcelaine qu'on croit du Japon, ceux qui font plus dans le goût. de la Chine, Parmi cette espece de porcelaine, il s'en trouve une enrichie d'un trèsbeau bleu avec des cartouches blancs. Cette couverte a cela de particulier, qu'elle est d'un véritable émail blanc, tandis que les autres couvertes ont une demi-transparence; car les couvertes de la Chine ne sont jamais tout-à-fait transparentes.

Les couleurs s'appliquent en général de la même maniere sur toutes les porcelaines de la Chine, sur celles même qu'on a faites à son imitation. La premiere, la plus folide de ces couleurs, est le bleu qu'on retire du fafre qui n'est autre chose que la chaux de cobalt. Cette couleur s'applique ordinairement à cru fur tous les vases avant de leur donner la couverte, & de les mettre au four; en forte que la couverte qu'on met ensuite par dessus, lui sert de fondant. Toutes les autres couleurs, & même le bleu qui entre dans la composition de la palette, s'appliquent fur la couverte, & ont besoin d'être unies préalablement avec une matiere faline ou une chaux de plomb qui

atriles & delicate, & dernande de grandes & delicate, de très-extraordinaires en couverte Une maniere particuliere & affez familiere aux Chinois de peindre la porcelaine, c'est de colorer la couverte tout entiere. Pour lors la couleur ne s'applique ni dessus la couverte; mais on la mêle & on l'incorpore dans la couverte elle-même. Il se fait des choses de fantaise très-extraordinaires en ce genre. De quelque maniere que les couleurs soient appliquées, elles se tirent communément du cobalt, de l'or, du fer, des terres martiales & du cuivre. Celle du cuivre est très-édlicate, & demande de grandes

précautions.

Toutes les porcelaines dont nous avons parié fe font à King-to-Ching, bourgade. immense de la province de Kiansi. Elles y occupent cinq cents fours & un million d'hommes. On a essayà à Pekin, & dans d'autres lieux de l'empire, de les imiter; & les expériences ont été malheureuses par-tout, malgré la précaution qu'on avoit prise de n'y employer que les mêmes ouvriers, les mêmes matieres. Aussi a-t-on universellement renoncé à cette branche d'industrie, excepté au voissinage de Canton, où on fabrique la porcelaine connue parmi nous sous le nom de porcelaine des Indes. La pâte en est longue

368 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE & facile; mais en général les couleurs, le bleu fur - tout & le rouge de mars y font très · inférieurs à ce qui vient du Japon & de l'intérieur de la Chine. Toutes les couleurs, excepté le bleu, y relevent en boile, & sont communément mal appliquées. On ne voit du pourpre que sur cette porcelaine; ce qui a fait follement imaginer qu'on le peignoit en Hollande. La plupart des taffes , des affiettes, des autres vases qu'apportent nos négociants, fortent de cette manufacture, moins estimée à la Chine que ne le font dans nos contrées celles de faïence.

Nous avons cherché à naturalifer parmi nous l'art de la porcelaine. La Saxe s'en est occupée plus heureusement que les autres états. Sa porcelaine est de la vraie porcelaine, & vraisemblablement composee de matieres fort simples, quoique dépendante sûrement d'une combinaison plus recherchée que celle de l'Asse. Cette combinaison particuliere, & la rareté des matériaux qui entrent dans sa composition, doivent causer la cherté de cette porcelaine. Comme il ne sort de cette manusacture qu'une seule & même espece de pâte, on a pense avec assez de vraissemblance que les Saxons ne possedent

que leur fecret; & n'ont point du tout l'art de la porcelaine. On est confirmé dans ce soupçon par la grande ressemblance qu'il y a entre la mie & le grain de la porcelaine de Saxe, & ceux de quelques autres porcelaines d'Allemagne, qui paroissent faites par une combination

a peu près semblable.

Quoi qu'il en soit de cette conjecture, on peut assurer qu'il n'y a point de porcelaine dont la couverte soit plus agréable
à la vue, plus égale, plus unie, plus
solide & plus fixe. Elle résiste à un trèsgrand seu, beaucoup plus long-temps
que différentes couvertes des porcelaines
de la Chine. Ses couleurs jouent agréablement, & ont un ton très-mâle. On
n'en connoît point d'aussi blem assortes à
la couverte. Elles ne sont ni trop, ni trop
peu sondeus. Elles ont du brillant, sans
être noyées & glacées, comme la plupart de celles de Sevre.

Ce mot nous avertit qu'il faut parler des porcelaines de France. On fait qu'elles ne font faites, ainfi que celles d'Angleterre, qu'avec des frittes, c'est-à-dire, 
avec des pierres infusibles par elles-mémes, auxquelles on fait prendre un commencement de su'on, en y joignant une 
quantité de sel plus ou moins considéra-

370 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ble. Auffi sont-elles plus vitreuses, plus fusibles, moins solides & plus cassantes. que toutes les autres. Celle de Sevre, qui est sans comparaison la plus mauvaise de toutes, & dont la couverte a toujours un coup-d'œil jaunâtre sale, qui décele le plomb dont elle est chargée, n'a que le mérite que peuvent lui donner des dessinateurs, des peintres du premier ordre. Ces grands maîtres ont mis tant d'art à quelques - unes de ces pieces , qu'elles. feront précieuses pour la postérité; mais en elle-même, elle ne fera jamais qu'un objet de goût, de luxe & de dépense. Les supports seront une des principales causes de sa cherté.

Toute porcelaine, au moment qu'elle reçoit son dernier coup de seu, se trouve dans un état de sussion commencée : ellea pour lors de la mollesse, & pourroit être maniée comme le ser lorsqu'il est embrasé. On n'en connoît point qui ne soussire, qui ne se tourmente lorsqu'elle est dans cet état. Si les pieces, qui sont tournées, ont plus d'épaisseur & de saillie d'un côté que de l'autre, aussi-tôt le sort emporte le soible : elles siéchissent de ce-côté, & la piece est perdue. On pare à cet inconvénient par des morceaux de porcelaine, faits de la même pâte, les

ET POLITIQUE. Liv. V. 371 différentes formes, qu'on applique au delfous ou contre les parties qui font plus de faillie, & courent plus de risques de fléchir que les autres. Comme toute porcelaine prend une retraite au feu à mesure qu'elle cuit, il faut non-seulement que la matiere dont on fait les supports puisse se retraite aussi, mais encore que sa retraite ne soit ni plus, ni moins grande que celle de la piece qu'elle est destinée à soutenir. Les différentes pâtes ayant des retraites différentes, il s'ensuit que le support doit être de la même pâte que la porcelaine.

Plus une porcelaine est tendre au feu ... fusceptible de vitrification, plus elle a besoin de support. C'est par cet inconvénient que peche essentiellement la porcelaine de Sevre, dont la pâte est d'ailleurs: fort chere, & qui en consomme souvent plus en support, qu'il n'en entre dans la piece de porcelaine même. La nécessité. de ce moyen dispendieux entraîne encoreun autre inconvénient. La couverte ne peut cuire en même temps que la porcelaine, qui est obligée, par là, d'aller deux fois au feu. La porcelaine de la Chine, & celles qui lui ressemblent, étant faites d'une pâte plus solide, moins sufceptible de vitrification, ont rarement:

372 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE befoin d'être foutenues, & fe cuifent avec la couverte. Elles confomment donc beaucoup moins de pâte, fouffrent moins de perte, demandent moins de

temps, de foins & de feu. Quelques écrivains ont cru bien établir la prééminence de la porcelaine d'Asie sur les nôtres, en disant que ces dernieres rélistent moins au feu que celle qui leur a fervi de modele, que toutes celles d'Europe fondent dans celle de Saxe, & que celle de Saxe finit par fondre dans celle des Indes. Rien n'est plus faux que cette assertion, prise dans toute son étendue. Il y a peu de porcelaines de la Chine qui résistent autant au feu que celle de Saxe. Elles se déforment même, & fe bouillonnent au feu qui cuit celle de M. de Lauraguais. Mais cela doit être compté pour rien ou pour fort peu de chose. La porcelaine n'est pas faite pour retourner dans les fours dont elle est fortie. Elle n'est pas destinée à essuyer un fen de réverbere.

C'est par la solidité que les porcelaines de la Chine l'emportent véritablement sur celles d'Europe; c'est par la propriété qu'elles ont d'être échaussés plus promptement & avec moins de risque, de souffrir sans danger l'impression subite des liqueurs froides ou bouillantes; c'est par la facilité qu'elles offrent de les cuire & de les travailler: avantage incomparable qui fait qu'on en fabrique, sans peine, des pieces de toutes grandeurs, qu'on la cuit avec moins de risque, qu'elle est à meilleur marché, d'un usage universel, & qu'elle peut être par consequent l'objet

d'un commerce plus étendu.

Un autre avantage bien rare de la porcelaine des Indes, c'est que sa pâte est admirable pour faire des creusers & mille autres ustenssiles de ce genre, qui sont d'une utilité journalière dans les arts. Non-seulement ces vases résistent plus long-temps au seu; mais ce qui est bien plus précieux, ils ne communiquent rien aux verres & aux matieres qu'on y sait fondre. Leur matiere est si pure, si blanche, si compacte & si dure, qu'elle n'entre en sussiles.

La France touche au moment de jouir de toutes ces commodités. Il est certain que M. le comte de Lauraguais, qui a cherché long-temps le secret de la porcelaine de la Chine, est parvenu à en faire qui lui ressemble. Ses matériaux ont le même caractere; & s'ils ne sont pas exactement de la même espece, ils sont

374 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE au moins des especes du même genre. Comme les Chinois, il peut faire sa pâte longue ou courte, & employer à soa choix son procédé, ou un procédé distérent. Sa porcelaine ne le cede en rien à celle des Chinois pour la facilité à se tourner, à se modeler, & lui est supérieure par la folidité de sa couverte, peut-être aussi par son aptitude à recevoir les couleurs. S'il parvient à lui donner la même finesse, la même blancheur du grain, nous nous passerons aisement de la porcelaine de la Chine. Il ne sera sa si facile de renoncer à sa soite.



#### CHAPITRE XLIV.

Les Européens achetent des foies à la Chine...

LEs annales de cet empire attribuent la découverte de la foie à l'une des femmes de l'empereur Hoangti. Les impératrices fe firent, depuis, une agréable occupation de nourrir des vers, d'en tirer la foie, & de la mettre en œuvre. On prétend même qu'il y avoit, dans l'intérieur du palais, un terrein destiné à la culture des mûriers. L'impératrice, accompagnée des dames les plus distinguées de sa cour, se rendoit en cérémonie à cette plantation, & y cueilloit elle-même les feuilles de quelques branches qu'on abaissoit à sa portée. Une politique si sage encouragea si-bien cette branche d'industrie, que bientôt la nation, qui n'étoit couverte que de peaux, fe trouva habillée de foie. En peu de temps l'abondance fut suivie de la perfection. On dut ce dernier avantage aux écrits de plusieurs hommes éclairés, de quelques ministres même, qui n'avoient pas dédaigné de porter leurs observations

376 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fur cet art nouveau. La Chine entiere s'instruisit, dans leur théorie, de tout ce

qui pouvoit y avoir rapport.

L'art d'élever les vers qui produisent la soie, de filer cette production, d'en fabriquer des étoffes, passa de la Chine aux Indes & en Perse, où il ne fit pas de progrès rapides. S'il en eût été autrement, Rome n'eût pas donné, jusqu'à la fin du troisieme siecle, une livre d'or pour une livre de soie. La Grece avant adopté cette industrie dans le huitieme siecle; les soieries se répandirent un peu plus, fans devenir communes. Ce fut longtemps un objet de magnificence, réservé aux places les plus éminentes, & aux plus grandes solemnités. Roger, roi de Sicile, appella enfin d'Athenes des ouvriers en foie; & bientôt la culture des mûriers s'étendit de cette isle au continent voisin. D'autres contrées de l'Europe voulurent jouir d'un avantage qui donnoit des richesses à l'Italie, & elles y parvinrent après quelques efforts inutiles. Cependant la nature du climat, & peut-être d'autres causes n'ont pas permis d'avoir par-tout le même succès.

Les foies de Naples, de Sicile, de Reggio font toutes comminées, foit en organia, foit en trame. On les emplois ET POLITIQUE. Liv. V. 377
pourtant utilement; elles font même nécessaires pour les étosses brochées, pour
les broderies, pour tous les ouvrages où

l'on a besoin de soie sorte.

Les autres soies d'Italie, celles de Novi, de Venise, de Toscane, de Milan, du Montferrat, de Bergame & du Piémont, sont employées en organsin pour chaîne, quoiqu'elles n'aient pas toutes la même beauté, la même bonté. Les soies de Bologne eurent long-temps la préférence sur toutes les autres. Depuis que celles du Piémont ont été perfectionnées, elles tiennent le premier rang pour l'égalité, la finesse, la légéreté. Celles de Bergame sont celles qui en approchent le plus.

Quoique les foies que fournit l'Espagne foient en général fort belles, celles de Valence ont une grande supériorité. Les unes & les autres sont propres à tout. Leur seul désaut est d'être un peu trop chargées d'huile; ce qui leur fait beau-

coup de tort à la teinture.

Les soies de France, supérieures à la plupart des soies de l'Europe, ne cedent qu'à celles du Piémont & de Bergame pour la légéreté. Elles ont d'ailleurs plus de brillant en teint que celles du Piémont, plus d'égalité & de ners que celles 378 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

de Bergame. La France récoltoit, il y a quelques années, fix mille quintaux de foie. La livre de quatorze onces se vendoit depuis quinze jusqu'à vingt-une liv. Au prix commun de dix huit liv., c'étoit un revenu de dix millions. Lorsque les nouvelles plantations auront fait les progrès qu'on en doit attendre, cette puissance se trouvera déchargée du tribut qu'elle paie à l'étranger. Il est encore considérable.

La diversité des foics que recueille l'Europe, ne l'a pas mise en état de se passer de celle de la Chine. Quoiqu'en général sa qualité soit pesante & son brin inégal, elle sera toujours recherchée pour fa blancheur. On croit communément qu'elle tient cet avantage de la nature. Ne feroit-il pas plus naturel de penser que, lors de la filature, les Chinois jettent dans la bassine quelque ingrédient, qui a la vertu de chasser toutes les parties hétérogenes, du moins les plus groffieres? Le peu de déchet de cette foie, en comparaison de toutes les autres, lorsqu'on la fait cuire pour la teinture, paroît donner un grand poids à cette conjecture.

Quoi qu'il en soit de cette idée, la blancheur de la soie de la Chine, à laquelle nulle autre ne peut être comparée, ET POLITIQUE. Liv. V. 379. la rend seule propre à la fabrique des blondes & des gazes. Les essorts qu'on a faits pour lui substituer les nôtres dans les manusactures de blonde, ont toujours été vains, soit qu'on ait employé des soies apprétées ou non apprêtées. On a été un peu moins malheureux à l'égard des gazes. Les soies les plus blanches de France & d'Italie l'ont remplacée avec une apparence de succès; mais le blanc & l'apprêt n'ont jamais été si parfaits.

Dans le dernier siecle, les Européens tiroient de la Chine fort peu de soie. La nôtre étoit suffisante pour les gazes noires ou de couleur, & pour les marlis qui étoient alors d'usage. Le goût qu'on a pris depuis quarante ans, & plus généralement depuis vingt - cinq, pour les gazes blanches & pour les blondes, a étendu peu à peu la confommation de cette production orientale. Elle s'est élevée dans les temps modernes à quatrevingts milliers par an, dont la France a toujours employé près des trois quarts. Cette importation a si fort augmenté, qu'en 1766 les Anglois seuls en tirerent cent quatre milliers. Comme les gazes & les blondes ne pouvoient pas la confommer, les manufacturiers en employerent une partie dans leurs fabriques de

380 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

moires & de bas. Ces bas ont, fur les aurres, l'avantage d'une blancheur éclarante & inaltérable; mais ils font infiniment moins fins.

Indépendamment de cette soie d'une blancheur unique, qui se recueille principalement dans la province de Tche-Kiang, & que nous connoissons en Europe sous le nom de soie de Nankin, lieu où on la fabrique plus particulièrement; la Chine produit des soies communes que nous appellons soies de Canton. Comme elles ne sont propres qu'à quelques trames, & qu'elles sont aussi cheres que celles d'Europe qui servent aux mêmes usages, on en tire très peu. Ce que les Anglois & les Hollandois en apportent ne passe pas cinq ou six milliers. Les étostes forment un plus grand objet.

Les Chinois ne sont pas moins habiles à mettre les soies en œuvre qu'à les recueillir. Cet éloge ne doit pas s'étendre à celles de leurs étosses où il entre de l'or & de l'argent. Leurs manusacturiers n'ont jamais su passer ces métaux par la filiere; & leur industrie s'est toujours bornée à rouler leurs soies dans des papiers dorés, ou à appliquer les étosses sur les papiers mêmes. Les deux méthodes sont égale-

ment vicieuses.

ET POLITIQUE. Liv. V. 38

Quoique les hommes foient plus frappés en général du nouveau que de l'excellent, ces étoffes, malgré leur brillant, ne nous ont jamais tentés. Nous n'avons été guere moins rebutés de la défectuofité de leur dessein. On n'y voit que des figures estropiées, & des groupes sans intention. Personne n'y a reconnu le moindre talent pour distribuer les jours & les ombres, ni cette grace, cette facilité qui se font remarquer dans les ouvrages de nos bons artiftes. Il y a dans toutes leurs productions quelque chose de roide & de mesquin , qui déplaît aux gens d'un goût un peu délicat. Tout y porte le caractere particulier de leur génie, qui manque de feu & d'élévation.

Ce qui nous fait supporter ces énormes défauts dans ceux de leurs ouvrages qui représentent des sleurs, des oiseaux, des arbres, c'est qu'aucun de ces objets n'est en relief. Les sigures sont peintes sur les étostes mêmes, avec des couleurs presque inestaçables. Cependant l'illusion est si entiere, qu'on croiroit tous ces objets brochés ou brodés.

Les étosses unies de la Chine n'ont pas besoin d'indulgence. Elles sont parfaites, ainsi que leurs couleurs, le verd & le 382 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE rouge en particulier. Le blanc du damas a un agrément infini. Les Chinois n'emploient à cet ouvrage que des foies de Tche-Kiang. Ils font, comme nous, débouillir la chaîne à fond; mais ils ne cuifent la trame qu'à demi. Cette méthode conferve à l'étoffe un peu de corps & de fermeté. Les blancs en font roux, fans être jaunâtres, & délicieux à la vue, fans avoir ce grand éclat qui la fatigue. Elle ne se repose pas moins agréablement sur les vernis Chinois.



## CHAPITRE XLV.

Les Européens achetent des ouvrages de vernis, & du papier à la Chine.

LE vernis est une espece de gomme liquide de couleur roussare. Celui du Japon est préférable à ceux du Tunquin & de Siam, qui ont eux-mêmes une grande supériorité sur celui de Camboge. Les Chiaois en achetent dans tous les marchés, parce que celui qu'ils tirent de plusieurs de leurs provinces ne sussité pas à leur consommation. L'arbre qui le donne se nomme tsichu, & a l'écorce ainsi que la feuille du frêne. Sa plus grande élévation est de quinze pieds, & sa grosseur commune de deux pieds & demi. Il ne produit ni sleurs ni fruits, & se multiplie ainsi.

Au printemps, lorsque la seve du tsichu commence à se développer, il faut choisir le plus vigoureux des rejetons qui sortent du tronc de l'arbre. On l'enduit d'une terre jaune que l'on enveloppe d'une natte propre à le désendre des impressions de l'air. Si le rejeton pousse rapidement

### 384 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

des racines, on le coupe & on le plante en automne. Si la nature est plus tardive, on remet l'opération à un autre temps. En quelque faison qu'il le fasse, il faut garantir des fourmis le nouveau plant, en remplissant de cendre la fosse qui lui est dessinée.

Ce n'est qu'à sept ou huit ans que le thichu offre du vernis, & c'est en été qu'il le donne. Il coule de différentes incisions faites de distance en distance à l'écorce seule. Une coquille reçoit la liqueur à chaque fente. La récolte peut passer pour bonne lorsque mille arbres rendent dans une nuit vingt livres de vernis. Cette gomme est si dangereuse, que ceux qui la mettent en œuvre sont obligés, pour se garantir de sa malignité, de prendre les précautions les plus suivies. Les ouvriers se frottent les mains & le visage d'huile de rabette, avant & après le travail. Ils ont un masque, des gants, des bottines, & un plastron devant l'estomac.

Le vernis s'emploie de deux manieres. Dans la premiere, l'on frotte le bois d'une huile particuliere aux Chinois; & dès qu'elle est feche, l'on applique le vernis. Sa transparence est telle que les yeines du bois paroissent peintes, si l'on n'eu

ET POLITIQUE. Liv. V. n'en met que deux ou trois couches. Il n'y a qu'à les multiplier pour donner au

vernis l'éclar du miroir.

L'autre maniere est plus compliquée. Avec le fecours d'un mastic, on colle fur le bois une espece de carton. Ce fond uni & solide reçoit successivement plufieurs couches de vernis. Il ne doit être ni trop épais, ni trop liquide; & c'est à faisir ce juste milieu que consiste principalement le mérite de l'artiste.

De quelque maniere que le vernis foit employé, il rend le bois comme incorruptible. Les vers ne s'y établissent que difficilement, & l'humidité n'y pénetre presque jamais. Il ne faut qu'un peu d'attention pour empêcher que l'odeur même ne

s'y attache. :

L'agrément du vernis répond à fa foli-. dité. Il se prête à l'or, à l'argent, à toutes les couleurs. On y peint des hommes, des campagnes, des palais, des chasses, des combats. Il ne laisseroit. rien à desirer, si de mauvais desseins Chinois ne le déparoient généralement.

Malgrê ce vice, les ouvrages de vernis exigent des soins extrêmement suivis. On leur donne au moins neuf ou dix couches. qui ne sauroient être trop légeres. Il faut laiffer entre elles un intervalle fuffifant,

Tome II.

386 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE pour qu'elles puissent bien sécher. L'espace doit être encore plus confidérable entre la derniere couche, & le moment où l'on commence à polir, à peindre & à dorer. Pour tous ces travaux, un été fuffit à peine à Nankin, dont les ateliers fournissent la cour & les principales villes de l'empire. A Canton on va plus vîte. Comme les Européens demandent beaucoup d'ouvrages, qu'ils les veulent affortis à leurs idées, & qu'ils ne donnent que peu de temps pour les exécuter. tout se fait avec précipitation. L'artiste, forcé de renoncer au bon, borne fon ambition à produire des effets qui puiffent arrêter agréablement la vue. Le papier n'a jamais les mêmes imperfections.

Originairement les Chinois écrivoient avec un poinçon de fer fur des tablettes de bois, qui, réunies, formoient des volumes. Dans la fuite ils tracerent leurs caracteres fur des pieces de foie ou de toile, auxquelles on donnoit la longueur & la largeur dont on avoit befoin. Enfin, le fecret du papier fut trouvé, il y a feize fiecles.

On croit communément que ce papier fe fait avec de la foie. Ceux auxquels la pratique des arts est un peu familiere, n'igno-

ET POLITIQUE. Liv. V. rent pas qu'il est impossible de diviser fuffisamment la soie, pour en composer une pâte uniforme. C'est le coton qui est la matiere du bon papier Chinois, d'un papier qui seroit comparable, peut-être même supérieur au nôtre, s'il se conservoit auffi long-temps.

Le papier inférieur, celui qui n'est pas destiné à l'écriture, est composé de la premiere ou seconde écorce du mûrier, de l'orme, du cotonnier, & sur-tout du bambou. Ces matieres, après avoir pourri dans des eaux bourbeuses, sont enterrées dans de la chaux. On les blanchit au foleil: & des chaudieres bouillantes les réduisent en une pâte fluide qui est étendue sur des claies, d'où il sort des feuilles de dix ou douze pieds, & même davantage. C'est de ce papier que sont formés les ameublements Chinois. Il plaît singuliérement par les formes, l'éclat & la variété que l'industrie a su lui donner.

Quoique ce papier se coupe, qu'il prenne l'humidité, & que les vers l'attaquent, il est devenu un objet de commerce. L'Europe a emprunté de l'Asie l'idée d'en meubler des cabinets, d'en composer des paravents. Cependant ce goût commence à passer. Déjà les papiers Anglois remplacent ceux de la

388 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE Chine, & les banniront fans doute, lorsqu'ils auront atteint plus de perfection. Les François imitent cette nouveauté, & il est vraisemblable que toutes les nations l'adopteront.

Outre les objets dont on a parlé, les Européens achetent à la Chine, de l'ancre, du camphre, du borax, de la rhubarbe, de la gomme laque, du rottin, espece de canne qui sert à faire des fauteuils, & ils y achetoient autresois de

l'or.

En Europe, un marc d'or vaut à peu près quatorze marcs & demi d'argent. S'il existoit un pays où il en valût vingt, nos négociants y en porteroient, pour l'échanger contre de l'argent. Ils nous rapporteroient cet argent pour l'échanger contre de l'or, auquel ils donneroient la même destination. Cette activité continueroit jusqu'à ce que la valeur relative des deux métaux se trouvât à peu près la même dans les deux contrées. Le même intérêt fit envoyer long-temps à la Chine, de l'argent pour le troquer contre de l'or. On gagnoit à cette mutation quarantecinq pour cent. Les compagnies exclusives; ne firent jamais ce commerce, parce, qu'un pareil bénéfice, quelque considé. rable qu'il paroisse, auroit été fort me

ET POLITIQUE. Liv. V. férieur à celui qu'elles faisoient sur les marchandises. Leurs agents qui n'avoient pas la liberté du choix, fe livrerent à ces spéculations pour leur propre compte. Ils pousserent cette branche d'industrie avec tant de vivacité, que bientôt ils ne trouverent pas un avantage suffisant à la continuer. L'or est plus ou moins cher à Canton, suivant la saison où on l'achete. On l'a à bien meilleur marché depuis le. commencement de février jusqu'à la fin de mai, que durant le reste de l'année. où la rade est remplie de vaisseaux étrangers. Cependant, dans les temps les plus favorables, il n'y a que dix-huit pour cent à gagner; gain insuffisant pour tenter personne. Les employés de la compagnie de France font les feuls qui n'aient pas fouffert de la ceffation de ce commerce, qui leur fut toujours défendu. Les directeurs fe réservoient exclusivement cette source de fortune. Plusieurs y puisoient ; mais Castanier seul se conduisoit en grand négociant. Il expédioit des marchandises pour le Mexique. Les piastres qui provenoient de leur vente, étoient portées à Acapulco, d'où elles passoient aux Philippines, & de là à la Chine, où on les convertissoit en or. Cet habile homme, par une circulation

390 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

si lumineuse, ouvroit une carriere dans laquelle il est bien étonnant que personne

n'ait marché après lui.

Toutes les nations Européennes qui passent le cap de Bonne-Espérance, vont à la Chine. Les Portugais y aborderent les premiers. On leur céda, avec un espace d'environ trois milles de circonférence, Macao, ville bâtie dans un terrein stérile & inégal, sur la pointe d'une petite isle située à l'embouchure de la riviere de Canton. Ils obtinrent la difposition de la rade trop resserrée, mais fure & commode, en s'assujettissant à payer à l'empire tous les droits d'entrée; & ils acheterent la liberté d'élever des fortifications, en s'engageant à un tribut annuel de 37, 500 livres. Tout le temps que la cour de Lisbonne donna des loix aux mers des Indes, cette place fut un entrepôt célebre. Sa prospérité diminuadans les mêmes proportions que la puisfance des Portugais. Insensiblement elles'est anéantie. Macao n'a plus de liaison avec sa métropole, & toute sa navigation se réduit à l'expédition de trois petits bâtiments, un pour Timor, & deux pour Goa. Jusqu'en 1744, les foibles restes d'une colonie, autrefois si florissante, avoient joui d'une espece d'indépendance. L'affafinat d'un Chinois détermina le viceroi de Canton à demander à fa cour un
magistrat pour instruire, pour gouverner
les barbares de Macao; ce surent les
propres termes de la requête. On envoya
un mandarin, qui prit possession de la
place au nom de son maître. Il dédaigna
d'habiter parmi des étrangers, pour
lesquels on a un si grand mépris; &
il a établi sa demeure à une lieue de la
ville.

Les Hollandois furent encore plus maltraités, il y a près d'un siecle. Ces républicains qui, malgré l'ascendant qu'ils avoient pris dans les mers d'Asie, s'étoient vus exclus de la Chine par les intrigues des Portugais, parvinrent à s'en ouvrir enfin les ports. Mécontents de l'existence précaire qu'ils y avoient, ils tenterent d'élever un fort auprès de Houang - Pon, sous prétexte d'y bâtir un magain. Leur projet étoit, dit-on, de se rendre maîtres du cours du Tigre, & de faire également la loi aux Chinois & aux étrangers qui voudroient négocier à Canton. On démêla leurs vues, plutôt qu'il ne convenoit à leurs intérêts. Ils furent massacrés, & leur nation n'ofa de long-temps se montrer sur les côtes de l'Empire. Elle y reparut vers l'an 1730. Les premiers' 302 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE.

vaisseaux qui y aborderent, étoient partis de Java. Ils portoient différentes productions de l'Inde en général, de leurs colo-nies en particulier, & les échangeoient contre celles du pays. Ceux qui les conduisoient, uniquement occupés du soin de plaire au conseil de Batavia, de qui ils recevoient immédiatement leurs ordres.& dont ils attendoient leur avancement . ne songeolent 'qu'à se défaire avantageusement des marchandises qui leur étoient confiées, sans s'attacher à la qualité de celles qu'ils recevoient. La compagnie ne tarda pas à s'apperceyoir que de cette maniere, elle ne soutiendroit jamais dans fes ventes la concurrence des nations fivales. Cette confidération la détermina à faire partir directement d'Europe . des navires avec de l'argent. Ils touchent à Batavia, où ils se chargent des denrées du pays propres pour la Chine, & reviennent directement dans nos parages, avec des cargaifons Beaucoup mieux composées qu'elles n'étoient autresois, mais non pas auffi-bien que celles des Anglois.

De tous les peuples qui ont fait le commerce de la Chine, cette nation est celle, qui l'a le plus suivi. Elle avoit une loge dans l'ise de Chusan, du temps que les affaires se traitoient principalement à

ET POLITIQUE, Liv. V. Emouy. Lorsque des circonstances particulieres les eurent amenées à Canton, sonactivité fut toujours la même. L'obligation imposée à sa compagnie d'exporter les étoffes de laine, la détermina à y entretenir affez constamment des employés: chargés de les vendre. Cette pratique, jointe au goût qu'on prit dans les possesfions Angloifes pour le thé, fit tomber dans ses mains, vers la fin du dernier fiecle, presque tout le commerce de la Chine avec l'Europe. Les droits énormes que mit le gouvernement sur cette confommation étrangere, ouvrirent les yeux des autres nations, de la France en particulier:

Cette monarchie avoit formé, en 1660, une compagnie particuliere pour ce commerce. Un riche négociant de Rouen, nommé Fermanel, étoit à la tête de l'entreprife. Il avoit jugé qu'elle ne pouvoit être exécutée utilement qu'avec un fonds de deux cent vingt mille liv., & les foufcriptions ne monterent qu'a cent quarante, mille; ce qui fut cause que le voyage sut malheureux. L'éloignement qu'on avoit naturellement pour un empire, qui nevoyoit dans les étrangers que des hommes, propres à corrompre ses mœurs, à entreprendre sur sa liberté, sut considérable-

394 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ment augmenté par les perres qu'on avoit faites. Inutilement les difpositions de ce peuple changerent vers l'an 1685, & avec elles la maniere dont nous étions traités. Les François ne fréquenterent que rarement ses ports. La nouvelle société qu'on sorma, en 1698, ne mit pas plus d'activité dans ses expéditions que la premiere. Ce commerce n'a pris de la consistance que lorsqu'il a été réuni àccelui des Indes, & dans la même proportion.

Les Danois & les Suédois ont commencé à fréquenter les ports de la Chineà peu près dans le même temps., & s'y sont gouvernés suivant les mêmes principes. Il est vraisemblable que celle d'Embden les auroit adoptés, si elle eût eu le temps de prendre quelque con-

fistance.



# CHAPITRE XLVI.

A quelles sommes s'élevent les achats que les Européens sont à la Chine.

LEs achats que les Européens font annuellement à la Chine, peuvent s'apprécier par ceux de 1766, qui font montés à 26, 754, 494 liv. Cette fomme, dont le thé feul absorbe plus des quatre cinquiemes, a été payée en piastres ou en marchandises apportées par vingt - trois vaiffeaux. La Suede a fourni 1,035, 168 l. en argent; & en étain, en plomb, en: autres marchandises, 427, 500 liv. : le Danemarck, 2, 161, 630 liv.; & enfer, plomb & pierres à fusils,231,000 l. : la France, 4, 000, 000 livres en argent, & 400,000 livres en draperies :: la Hollande, 2, 735, 400 livres en argent, 44, 600 livres en lainages, & 4, 000, 150 livres en productions de fescolonies: la Grande-Bretagne 5,443,5661. en argent, 2,000, 475 livres en étoffes de laine, & 3, 375, 000 livres, en plufieurs objets tirés des diverses parties de R: 6,

396 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE l'Inde. Toutes ces fommes réunies forment un total de 26,754,494 livres. Nois ne faisons pas entrer dans cecalcul dix millions en argent que les Anglois ont portés de plus que nous n'avons dit, parce qu'ils étoient destinés à payer les dettes que cette nation avoit contractées, ou à former un fonds d'avance pour négocier dans l'intervalle, des voyages.



## CHAPITRE XLVII.

Que deviendra le commerce de l'Europe: avec la Chine?

L n'est pas aisé de prévoir ce que deviendra ce commerce. Quelque passion: qu'ait la Chine pour l'argent, elle paroît plus portée à fermer ses ports aux Européens, que disposée à leur faciliter les movens d'étendre leurs opérations. A mefure que l'esprit Tartare s'est affoibli, que les conquérants se sont nourris des maximes du peuple vaincu, ils ont adopté ses idées, son aversion, son mépris en particulier pour les étrangers. Ces dispositions. le sont manifestées par des gênes humiliantes, qui ont successivement remplacé: les égards qu'on avoit pour eux. De cettefimation équivoque à une expulsion entiere, il n'y a pas bien loin, Elle pourroit être d'autant plus prochaine, qu'il y a: une nation active, qui s'occupe peut être. en secret des moyens de l'effectuer.

Les Hollandois voient, comme tout le monde, que l'Europe a pris un goût vist pour plusieurs productions Chinoises. Ils

198 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE doivent penser que l'impossibilité de les tirer directement du lieu de leur origine n'en anéantiroit pas la confommation. Sinous étions tous exclus de l'empire, ses fujets exporteroient eux-mêmes leurs marchandifes. Comme l'imperfection de leur marine ne leur permet pas de pouffer loin leur navigation, ils ne pourroient les déposer qu'à Java ou aux Philippines ; & nous serions réduits à les tirer de l'une desdeux nations à qui ses colonies appartiennent. La concurrence des Espagnols est fi peu à craindre, que les Hollandois seroient affirés de voir ce commerce entiertomber dans leurs mains. Il est horriblede foupconner ces républicains d'une politique si basse; mais personne n'ignore que de moindres intérêts les ont dérerminés à des actions plus odieuses.

Si les ports de la Chine étoient unefois fermés, il est vraisemblable qu'ils leferoient pour toujours. L'obstination decette nation ne lui permettroit jamaisde revenir sur ses pas, & nous ne voyonspoint que la force pût l'y contraindre. Quels moyens pourroit on employer contre un état dont la nature nous a séparéspar un espace de huit mille licues? Il n'estpoint de gouvernement assez dépouvu delumiezes, pour imaginer que des équiET POLITIQUE. Liv. V.

pages fatigués ofailent tenter des conquêtes dans un pays défendu par un peuple innombrable, quelque lâche qu'onfuppose une nation avec laquelle les Européens ne se sont pas encore mesurés. Lescoups qu'on lui porteroit se réduiroient à intercepter sa navigation dont elle s'occupepeu, & qui n'intéresse, ni ses commodités; ni sa substitute.

Cette vengeance inutile n'auroit même: qu'un temps fort borné. Les vaisseaux destinés à cette croisere de piraterie, seroientécartés de ces parages une partie de l'année par les moussons, & l'autre partie par les tempêtes nommées typhons, qui sont par-

ticulieres aux mers de la Chine.

Après avoir développé la maniere dont les nations de l'Europe ont conduit jufqu'à préfent le commerce des Indes, il convient d'examiner trois questions qui femblent naître du sond du sujet, & qui ont partagé jusqu'ici les esprits. Doit on continuer ce commerce? Les grands établissements sont ils nécessaires pour les faire avec succès? Faut-til le laisser dans les mains des compagnies exclusives? Nous porterons dans cette discussion l'impartialité d'un homme de lettres, qui n'ac dans cette cause d'autre intérêt que celui du genre humain.

#### CHAPITRE XLVIII.

L'Europe doit-elle continuer son commerce: avec les Indes?

CEUX qui voudront considérer l'Europe comme ne formant qu'un feul corps, dont les membres font unis entr'eux par un intérêt commun, ou du moins semblable, ne mettront pas en problême sr ses liaisons avec l'Asie lui sont avantageuses. Le commerce des Indes augmenteévidemment la masse de nos jouissances. Il nous donne des boitsons saines & délicieuses, des commodités plus recherchées, des ameublements plus gais, quelques nouveaux plaisirs, une existence plus agréable. Des attraits si puissants ont également agi fur les peuples qui, par leur position, leur activité, le bonheur de leurs découvertes, la hardiessede leurs entreprises, pouvoient aller puiserces délices à leur fource ; & fur les nations qui n'ont pu se les procurer quepar le canal intermédiaire des états maritimes, dont la navigation faifoit refluer dans tout notre continent la furabonET POLITIQUE. Liv. V.

dance de ces voluptés. La passion des Européens pour ce luxe étranger a été fi vive, que ni les plus fortes impositions, ni les prohibitions & les peines les plus séveres n'ont pu l'arrêter. Après avoir luité vainement contre un penchant qui s'irritoit par les obstacles, tous les gouvernements ont été forcés de céder au torrent, quoique des préjugés univerfels, cimentés par le temps & l'habitude, leur fissent regarder cette complaisance comme nuisible à la stabilité du bonheur

général des nations.

Il étoit temps que cette tyrannie finît. Doutern-t-on que ce soit un bien d'ajouter aux jouissances propres d'un climat, celles qu'on peut tirer des climats étrangers? La société universelle existe pour l'intérêt commun, & par l'intérêt réciproque de tous les hommes qui la composent. De leur communication il doit résulter une augmentation de félicité. Le commerce est l'exercice de cette précieuse liberté, à laquelle la nature a appellé tous les hommes, a attaché leur bonheur, & même leurs vertus. Disons plus : nous ne les voyons libres que dans le commerce ; ils ne le deviennent que par les loix qui favorisent téellement le commerce : & ce qu'il y a 402 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE d'heureux en cela, c'est qu'en même temps qu'il est le produit de la liberté, il sert à la maintenir.

On a mal vu l'homme, quand on a imaginé que pour le rendre heureux, il falloit l'accontumer aux privations. Il est vrai que l'habitude des privations diminue la somme de nos malheurs; mais en retranchant encore plus fur nos plaifirs que fur nos peines, elle conduit l'homme à l'infensibilité plutôt qu'au bonheur. S'il a reçu de la nature un cœur qui demande à sentir; si son imagination le promene fans cesse malgré lui sur des projets ou des fantômes de félicité qui le flattent ; laissez à son ame inquiete un vaste champ de jouissances à parcourir. Que notre intelligence nous apprenne à voir, dans les biens dont nous jouissons, des motifs de ne pas regretter ceux auxquels nous ne pouvons atteindre : c'est là le fruit de la fagesse. Mais exiger que la raison nous persuade, de rejeter ce que nous pourrions ajouter à ce que nous possédons; c'est contredire la nature, c'est anéantir peut-être les premiers principes de la fociabilité.

Comment réduire l'homme à se contenter de ce peu que les moralistes pres-

ET POLITIQUE. Liv. V. erivent à ses besoins? Comment fixer les limites du nécessaire, qui varie avec sa situation, ses connoissances & ses desirs? A peine eut-il simplifié, par son industrie, les moyens de se procurer la subsistance, qu'il employa le temps qu'il venoit de gagner, à étendre les bornes de ses facultés, & le domaine de ses jouissances. De là naquirent tous les besoins factices. La découverte d'un nouveau genre de fensations excita le desir de les conserver. & la curiolité d'en imaginer d'une autre espece. La perfection d'un art introduisit la connoissance de plusieurs. Le succès d'une guerre, occasionée par la faim ou par la vengeance, donna la tentation des conquêtes. Les hasards de la navigation jeterent les hommes dans la nécessité de se détruire ou de se lier. Il en fut des traités de commerce entre les nations féparées par la mer, comme des pactes de fociété entre les hommes semés & rapprochés par la nature sur une même terre. Tous ces rapports commencerent par des combats, & finirent par des affociations. La guerre & la navigation ont mêlé les. fociétés & les peuplades. Dès-lors les hommes se sont trouvés liés par la dépendance ou la communication. L'alliage des 404 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE nations, fondues ensemble dans l'incendie des guerres, s'épure & se polit par le commerce. Dans sa destination, le commerce veut que toutes les nations se regardent comme une fociété unique, dont tous les membres ont également droit de participer aux biens de tous les autres. Dans son objet & ses movens, le commerce suppose le desir & la liberté concertés entre tous les peuples, de faire tous les échanges qui peuvent convenir à leur fatisfaction mutuelle. Desir de jouir, liberté de jouir; il n'y a que ces deux resforts d'activité, que ces deux principes de fociabilité, parmi les hommes.

Que peuvent opposer à ces raisons d'une communication libre & universelle, ceux qui blâment le commerce de l'Europe avec les Indes? Qu'il entraîne une perte considérable d'hommes; qu'il arrête les progrès de notre industrie; qu'il diminue la masse de notre argent. Il est aise de détruire ces

objections.

Tant que les hommes jouiront du droit de se choisir une prosession, d'employer à leur gré leurs facultés, ne soyons pas inquiets de leur destinée. Comme dans l'état de liberté chaque chose a le prix quilui convient, ils ne braveront aucun

ET POLITIQUE. Liv. V. danger qu'autant qu'ils en feront payés. Dans des sociétés bien ordonnées, chaque individu doit être le maître de faire ce qui convient le mieux à son goût, à fes intérêts, tant qu'il ne blesse en rien la propriété, la liberté des autres. Une loi qui interdiroit tous les travaux où les hommes peuvent courir le risque de leur vie, condamneroit une grande partie du genre humain à mourir de faim, & priveroit la société d'une foule d'avantages. On n'a pas besoin de passer la ligne pour faire un métier dangereux ; & sans sortir de l'Europe, on trouveroit des professions beaucoup plus destructives de l'espece humaine que la navigation des Indes. Si les périls des voyages maritimes moissonnent quelques hommes, donnons à la culture de nos terres toute la protection qu'elle mérite, & notre population fera si nombreuse, que l'état pourra moins regretter les victimes volontaires que la mer engloutit. On peut ajouter que la plupart de ceux qui périssent dans ces voyages de long cours, font enlevés par des causes accidentelles, qu'il seroit facile de prévenir par un régime de vie plus fain, & par une conduite plus réglée. Mais quand on ajoute aux vices de son climat & de ses mœurs, les vices corrup406 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE teurs des climats où l'on aborde; comment rélifter à ce double principe de deftruction?

En supposant même que le commerce des Indes dût coûter à l'Europe autant d'hommes que l'on prétend qu'il en abforbe ou qu'il en fait périr, est-il bien certain que cette perte n'est pas réparée & compensée par les travaux dont il est la source, & qui nourrissent, qui multiplient la population? Les hommes dispersés sur les vaisseaux qui voguent vers ces parages, n'occuperoient-ils pas fur la terre une place qu'ils laissent à remplir par des hommes à naître? Qu'on jette un regard attentif fur le grand nombre d'habitants qui couvrent le territoire resserré des peuples navigateurs, & l'on sera convaincu que ce n'est pas la navigation d'Asie, ni même la navigation en général, qui diminue la population des Européens, mais qu'elle feule balance peut être toutes les causes de dépérissement & de décadence de l'espece humaine. Rassurons encore ceux qui craignent que le commerce des Indes ne diminue les occupations & les profits de notre industrie.

Quand il seroit vrai que cette communication auroit arrêté quelques-uns de nos travaux, à combien d'autres n'a-t-elle pas

ET. POLITIQUÉ. Liv. V. donné naissance ? La navigation lui doit une grande extension. Nos colonies en ont reçu la culture du fucre, du café & de l'indigo. Plusieurs de nos manufactures font alimentées par ses soies & par ses cotons. Si la Saxe & d'autres contrées de l'Europe font de belles porcelaines; si Valence fabrique des Pekins supérieurs à ceux de la Chine même; si la Suisse imite les mouffelines & les toiles brodées de Bengale; si l'Angleterre & la France. impriment supérieurement des toiles; si tant d'étoffes inconnues autrefois dans nos climats occupent aujourd'hui nos meilleurs attiftes, n'est-ce pas de l'Inde que nous tenons tous ces avantages?

Allons plus loin, & supposons que nous ne devons aucun encouragement, aucune connoissance à l'Asse, la conformation que nous faisons de ses marchandises n'en doit pas nuire davantage à notre industrie. Car avec quoi les payons-nous? N'est-ce pas avec le prix de nos ouvrages portés en Amérique? Je vends à un Espagnol pour cent francs de toile, & j'envoie cet argent aux Indes. Un autre envoie aux lades la même quantité de toile en nature. Lui & moi en rapportons du thé. Est-ce qu'au fond notre opération n'est pas la même? Est-ce que nous n'avons pas également.

408 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE converti en thé une valeur de cent francs' en toile? Nous ne differons qu'en ce que l'un fait ce changement par deux procédés, & que l'autre le fait par le moyen d'un feul. Supposez que les Espagnols, au lieu d'argent, me donnent d'autres marchandifes dont l'Inde foit curiense; est-ce; que j'aurai dimiaué les travaux de la nation, quand j'aurai porté ces marchandifes aux Indes? N'est-ce pas la même chose que si j'y avois porté nos producrions en nature? Je pars d'Europe avec des manufactures nationales. Je les vais changer, dans la mer du fud, contre des' piastres. Je porte ces piastrés aux Indes. J'en rapporte des choses utiles ou agréables. Ai - je retréci l'industrie de l'état ? Non, j'ai étendu la confommation de fes produits, & j'ai multiplié ses jouissances, Ce qui trompe les gens prévenus contre le commerce des Indes, c'est que les plastres arrivent en Europe avant d'être, transportées en Asie. En derniere analyse, que l'argent soit ou ne soit pas employé comme gage intermédiaire, j'ai échangé, directement ou indirectement avec l'Affe, des choses usuelles contre des choses. usuelles, mon industrie contre son industrie, mes productions contre ses produc-

rions.

Mais,

ET POLITIQUE. Liv. V. Mais, s'écrient quelques esprits cha-

grins, l'Inde a englouti dans tous les temps les tréfors de l'univers. Depuis que le hafard a donné aux hommes la connoissance de la métallurgie, disent ces censeurs, on n'a cesse de cultiver cet art. L'avarice pâle, inquiete, n'a pas quitté ces rochers stériles, où la nature avoit enfoui sagement de perfides trésors. Arrachés des abymes de la terre, ils ont toujours continué de se répandre sur sa furface, d'où, malgré l'extrême opulence des Romains & de quelques autres peuples, on les a vus disparoître en Europe. en Afrique, dans une partie de l'Asie même. Les Indes les ont absorbés. L'argent prend encore aujourd'hui la même route. Il coule sans interruption de l'occident au fond de l'orient, & s'y fixe, sans que rien puisse jamais le faire rétrograder. C'est donc pour les Indes que les mines du Pérou sont ouvertes ; c'est donc pour les Indiens que les Européens se sont souillés de tant de crimes en Amérique. Tandis que les Espagnols épuisent le sang de leurs esclaves dans le Mexique, pour arracher l'argent des entrailles de la terre. les banians se fatiguent encore davantage pour l'y faire rentrer. Si jamais les richesses de Potosi tarissent ou s'arrêtent, Tome II.

ATO HISTOIRE PHILOSOPHIQUE
notre avidité, fans doute, ira les déterrer fur les côtes du Malabar, ou nous
les avons apportées. Après avoir épuisé
l'Inde de perles & d'aromates, nous
irons peut-etre, les armes à la main, y
ravir le prix de ce luxe. Ainsi nos cruautés & nos caprices entraîneront l'or &
l'argent dans de nouveaux climats, ou
l'avarice & la supersition les ensouront

Ces plaintes ne sont pas sans fondement. Depuis que les autres parties du monde ont ouvert leur communication avec l'Inde, elles ont toujours échangé des métaux contre des arts & des denrées. La nature a prodigué aux Indiens le peu dont ils ont besoin; le climat leur interdit notre luxe, & la religion leur donne de l'éloignement pour les choses qui nous servent de nourriture. Comme leurs usages, leurs mœurs, leur gouvernement sont restés les mêmes au milieu des révolutions qui ont bouleversé leur pays, il n'est pas permis d'espérer qu'ils puissent jamais changer. L'Inde a été, l'Inde sera ce qu'elle est. Tout le temps qu'on y fera le commerce, on y portera de l'argent, on en rapportera des marchandises. Mais avant de se récrier contre l'abus de ce commerce, il faut en suivre la marche, en voir le résultat.

D'abord il est constant que notre or ne passe pas aux Indes. Ce qu'elles en produisent est augmenté continuellement de celui du Monomotapa, qui y arrive par la côte orientale de l'Afrique, & par la mer Rouge; de celui des Turcs, qui y entre par l'Arabie & par Baffora; de celui de Perse, qui prend la double route de l'Océan & du continent. Jamais celui que nous tirons des colonies' Espagnoles & Portugaises, ne groffit cette masse énorme. En général, nous fommes si éloignés d'envoyer de l'or dans les mers d'Asie, que pendant long - temps nous avons porté de l'argent à la Chine pout l'y échanger contre de l'or.

L'argent même que l'Inde reçoit de nous ne forme pas une aufil grosse somme qu'on feroit tenté de de croire, en voyant la quantité immense de marchandises que nous en tirons. Leur vente annuelle s'éleve depuis quelque temps à cent cinquante millions. En supposant qu'elles n'ont coûté que la moitié de ce qu'elles ont produit; il devroit être passe dans l'Inde pour leur achat soixante quinze millions, sans compter ce que nous aurions dû y envoyer pour nos établisse.

MIL HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ments. On ne craindra pas d'affurer que depuis quelque temps toutes les nations réunies de l'Europe n'y portent annuellement au delà de vingt-quatre millions. Huit millions fortent de France, fix millions de Hollande, trois millions d'Angleterre, trois millions du Danemarck, deux millions de la Suede, & deux millions du Portugal. Il faut donner de la vraifemblance à ce calcul.

Quoiqu'en général les Indes n'aient nul besoin, ni de nos denrées, ni de nos manufactures, elles ne faissent pas de recevoir de nous, en fer, en plomb, en cuivre, en étoffes de laine, en quelques autres articles moins confidérables, pour la valeur du cinquieme au moins de ce qu'elles nous fournissent.

Ce moyen de payer est groffi, par les ressources que les Européens trouvent dans leurs possessions d'Asie. Les plus confidérables, de beaucoup, font celles que les isles à épiceries fournissent aux Hollandois, & le Bengale aux Anglois.

Les fortunes que les marchands libres & les agents des compagnies font aux Indes, diminuent encore l'exportation de nos métaux. Ces hommes actifs versent leurs capitaux dans les caisses de leur nation, dans les caisses des nations étrangeres, pour en être payés en Europe; où ils reviennent tous un peu plutôt, un peu plus tard. Ainsi une partie du commerce se fait aux Indes, avec l'argent gagné dans le pays même.

Il arrive encore des événements, qui mettent dans nos mains les tréfors de l'Orient. Qui peut douter qu'en renverfant des trônes dans le Décan & dans le Bengale, & en disposant à leur gré de ces grandes places ; les François & les Anglois n'aient mis dans leurs mains les richesses accumulées dans ces contrées opulentes depuis tant de fiecles ? Il est visible que ces sommes réunies à d'autres moins considérables, que les Européens ont acquifes par la supériorité de leur intelligence & de leur courage ont dû retenir parmi nous beaucoup d'argent, qui, fans ces révolutions, auroit pris la route de l'Asie.

Cette riche partie du monde nous amême restitué une partie des trésors que nous y avions versessi Personne n'ignore l'expédition de Koulikan dans l'Inde; mais tout le monde ne sait pas que ce terrible vainqueur arracha à la mollesse, à la lachete des Mogols, pour plus de deux milliards en especes ou en essers précieux.

#### 414 HISTOTRE PHILOSOPHIQUE

Le palais seul de l'empereur en renfermoit d'incstimables & sans nombre. La falle du trône étoit revêtue de lames d'or-Des diamants en ornoient le plafond. Douze colonnes d'or massif, garnies de perles & de pierres précieuses, formoient trois côtés du trône, dont le dais fur-tout étoit digne d'attention, Il repréfentoit la figure d'un paon, qui, étendant sa queue & ses ailes, couvroit le monarque de son ombre. Les diamants, les rubis, les êmerandes, toutes les pierreries dont ce prodige de l'art étoit composé, représentoient au naturel les couleurs de cet oifeau brillant, Sans doute qu'une partie de ces richesses est rentrée dans l'Inde. Les guerres cruelles, qui, depuis ce temps-là ont désolé la Perse, auront fait enterrer bien des trésors venus de la conquête du Mogol. Mais il n'est pas posfible que différentes branches de commerce n'en aient fair couler quelques parties en Europe, par des canaux trop connus pour en parler ici.

Admettons, si l'on veut, qu'il n'en ait rien reslué parmi nous; la cause de ceux qui condamnent le commerce des Indes, parce qu'il se fait avec des métaux, n'en-sera pas meilleure. Il est aise de le prouver. L'argent ne crost pas dans nos champs;

ET POLITIQUE. Liv. V. c'est une production de l'Amérique, qui nous est transmise en échange de nos productions. Si l'Europe ne le versoit pas en Asie, bientôt l'Amérique seroit dans l'impossibilité de le verser en Europe. Sa furabondance dans notre continent luiferoit tellement perdre de sa valeur, que les nations qui nous l'apportent ne pourroient plus en tirer de leurs colonies. Une fois que l'aune de toile, qui vaut présentement vingt sous, sera montée à une pistole, les Espagnols ne pourront plus l'acheter pour la porter dans le pays où croît l'argent. Ce métal leur coûte à exploiter. Dès que la dépense de cette exploitation fera décuplée, fans que l'argent ait augmenté de prix ; cette exploitation, plus onéreuse que profitable à ses entrepreneurs, sera nécessairement abandonnée. Il ne viendra plus de métaux du nouveau monde dans l'ancien. L'Amérique cessera d'exploiter ses meilleures mines; comme par degrés, elle s'est vue forcée d'abandonner les moins abondantes. Cet événement seroit même déjà arrivé, si elle n'avoit trouvé un débouché d'environ trois milliards en Asie, par la route du cap de Bonne-Espérance ou par celle des Philippines. Ainsi ce versement

de métaux dans l'Inde, que tant de gens aveuglés par leurs préjugés ont regardé jusqu'ici comme si ruineux, a été également utile à l'Espagne dont il a soutenu l'unique manusacture, & aux autres peuples, qui, sans cela, n'auroient pu continuer à vendre, ni leurs productions, ni leur industrie. Le commerce des Indes ainsi justissé, il convient d'examiner s'il a.

été conduit dans les principes d'une poli-

tique indiciense.



## CHAPITRE XLIX.

L'Europe a-t-elle besoin de grands établissements dans les Indes pour y faire le commerce.

1 Ous les peuples de l'Europe, qui ont doublé le cap de Bonne-Espérance, ont cherché à fonder de grands empires en Afie. Les Portugais, qui ont montré la route de ces riches contrées , ont donné les premiers l'exemple d'une ambition fans bornes. Peu contents de s'être rendu les maîtres des isles , dont les productions étoient précieuses, d'avoirélevé des forteresses par-tout où il en falloit , pour mettre dans leur dépendance la navigation de l'Orient ; ils voulurent donner des loix au Malabar, qui, partagé en plusieurs perites souverainetés jalouses ou ennemies les unes des autres, fut forcé de subir le joug.

Les Espagnols ne montrerent pass d'abord plus de modération. Avant même d'avoir achevé la conquête des Philippines, qui devoient former le centre de: 418 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE leur puissance, ils firent des efforts pour étendre plus loin leur domination. Si depuis ils n'ont pas assurgietti le reste de cet immense archipel, s'ils n'ont pas rempli de leurs fureurs tous les lieux voisins, il faut chercher la cause de leur inaction dans les trésors de l'Amérique, qui, fans afsouvir leurs desirs, ont sixé leurs

Les Hollandois enleverent au Portugal les meilleurs postes qu'il avoit dans le continent, & le chasserent de toutes les isles où croissent les épiceries. Ils n'ont réussi à conserver ces possessions, de même que celles qu'il y ont ajoutées; qu'en établissant in gouvernement moins, vicieux que celui du peuple sur les ruines

duquel ils s'élevoient.

vues.

Les pas incertains & lents des François ne leur ont pas permis pendant
long-temps de former de grands projets; ou de les fuivec. Des qu'ils se sons
trouvés en force; ils ont profité du renversement de l'autorité Mogole, pour
usurper l'empire de Coromandel. On
leur a vu conquérir, ou se faire céder;
par des négociations artificieuses; un
terrein plus étendu qu'aucune puissance
Européenne n'en avoit jamais spossédé
dans l'Indostan.

ET POLITIQUE. Liv. V. 410" Les Anglois plus fages n'ont travaillé à s'agrandir, qu'après avoir dépouillé les François, & lorsqu'aucune nation rivale ne pouvoit les traverser. La certitude de n'avoir , enfin , que les naturels du pays à combattre, les a déterminés à porter leurs armés dans le Bengale. C'étoit la contrée de l'Inde qui devoit leur fournir le plus de marchandifes propres pour les marchés d'Asie & d'Europe, celle qui devoit le plus confommer de leurs manufactures, celle enfin, qu'à la faveur d'un grand fleuve, leur pavillon pouvoit le plus aisément tenir dans leur dépendance. Ils ont vaincu , & ils fe flattent de jouir long temps du fruit de leurs vic-

Leurs fuccès, ceux des François ontconfondu toutes les nations. On comprend, fans ipelne, comment des ifles abandonnées à elles mêmes; fans aucune liaifon avec deurs voifins, fans avoir ni l'art', ni les moyens des fe défendre, ont pu être fubjuguées. Mais des victoires remportées de nos jours, dans le continent, par cinq ou fix cents Européens, fur des armées innombrables de Gentils & de Mahométans que instruits la plupart dans les arres de les

toires.

420 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE guerre, causent un étonnement dont on ne revient pas. Les esprits devroient être cependant préparés de loin à ces étranges scenes.

A peine les Portugais parurent dans l'Orient, qu'un petit nombre de vaiffeaux & de foldats y bouleverferent les royaumes. Il ne fallut que l'établiffement de quelques comptoirs, la conferuction de quelques forts pour abattre les puilfances de l'Inde. Lorfqu'elles cefferent d'être opprimées par les premiers conquérants, elles le furent par ceux qui les chaffoient & les remplaçoient. L'hiftoire de ces délicieuses contrées cesta d'être l'histoire des naturels du pays, & ne sur plus que celle de leurs tyrans.

Mais qu'étoit-ce donc que ces hommes singuliers, qui ne s'instruisoient jamais à l'école du malheur & de l'expérience? qui se livroient eux - mêmes, sans défense, à leur ennemi commun? qui n'apprenoient pas de leurs défaires continuelles, à repousser quelques aventuriers que la mer avoit comme vomis sur leurs eôtes? Ces hommes toujours dupes & toujours victimes étoient-ils de la même espece que ceux qui les attaquoient? Pour tésoudre ce problème, il suffira de re-

monter aux causes de la lâcheté des Indiens; & nous commencerons par le

despotisme qui les écrase.

Il n'est point de nation, qui, en se poliçant, ne perde de fa vertu, de fon courage, de son amour pour l'indépendance; & il est tout simple que les peuples du midi de l'Asie, s'étant les premiers assemblés en société, aient été les premiers exposés au despotisme. Telle a été, depuis l'origine du monde, la marche de toutes les affociations. Une autre vérité également prouvée par l'histoire, c'est que toute puissance arbitraire se précipite vers sa destruction, & que des révolutions, plus ou moins rapides, ramenent par-tout un peu plutôt, un peu plus tard la liberté. On ne connoît guere que l'Indostan, où les habitants, ayant une fois perdu leurs droits, ne foient jamais parvenus à les recouvrer. Les tyrans sont cent fois tombés, mais la tyrannie s'est toujours maintenue.

A l'esclavage politique s'est joint l'esclavage civil. L'Indien n'est pas le maître de sa vie : on n'y connoît point de loi qui la protege contre les caprices du despote, ni même contre les sureurs de ses délégués. Il n'est pas le maître de

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fon esprit : l'étude de toutes les sciences

intéressantes pour l'humanité lui est interdite; & toutes celles qui font reçues, concourent à fon abrutissement. Il n'est pas le maître du champ qu'il cultive : lesterres & leurs productions appartiennent au souverain; & c'est beaucoup pour le laboureur, s'il peut se promettre de son travail une nourriture suffisante pour lui-& pour sa famille. Il n'est pas le maître de son industrie : tout artiste, qui a eu le malheur de montrer un peu de talent, court risque d'être destiné au service du chef de l'empire, de ses lieutenants, ou de quelque homme riche, qui aura acheré le droit de l'occuper à sa fantaisse. Il n'est pas le maître de ses richesses : pour se foustraire aux vexations, il dépose son or dans le sein de la terre, & l'y laisse enseveli même à sa mort, avec la folle perfuasion qu'il lui fervira dans une autre vie. Peut-on douter qu'une autorité absolue, arbitraire, tyrannique, qui enveloppe, pour ainsi dire, l'Indien de tous les côtés, ne brise tous les ressorts de fon ame, & ne le rende incapable des facrifices qu'exige le courage ?

Le climat de l'Indostan s'oppose aussi à de généreux efforts. La mollesse qu'il inspire, met un obstacle invincible aux

ET POLITIQUE. Liv. V. révolutions grandes & hardies, si ordinaires dans les régions du nord. Le corps & l'esprit également affoiblis n'ont que les vices & les vertus de l'esclavage. A la feconde, au plus tard à la troisseme génération, les Tartares, les Turcs, les Persans, les Européens même prennent la nonchalance Indienne. Sans doute que des institutions religieuses ou morales pourroient vaincre les influences physiques. Mais les superstitions du pays n'ont jamais connu ce but élevé, Jamais elles n'ont promis de récompenses, dans une autre vie , au citoyen généreux qui mourroit pour la défense ou la gloire de la patrie. En conseillant, en ordonnant même quelquefois le suicide, par l'appât féduisant des délices futures, elles ont févérement défendu l'effusion du sang.

C'étoit une suite nécessaire du système de la métempsycose. Ce dogme doit inspirer, à ses sectateurs une charité habituelle & universelle. La crainte de nuire à leur prochain, c'est-à-dire, à tous les animaux, à tous les hommes, les occupe continuellement. Le moyen qu'on soit foldat, quand on peut se dire; peut être que l'éléphant, le cheval que je vais abattre, renferme l'ame de mon pere a peut être l'ennemi que je vais percer a

424 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE fut autrefois le chef de ma race? Ainsi aux Indes la religion fortise la lâcheté, née du despotisme & du climat. Les mœurs y ajoutent plus encore.

. Dans toutes les régions, le plaisir de l'amour est le premier des plaisirs; mais le desir n'en est pas aussi ardent dans une zone que dans une autre. Tandis que les peuples du septentrion usent si modérément de ce délicieux présent de la nature, ceux du midi s'y livrent avec une' fureur qui brise tous les resforts. La politique a quelquefois tourné ce penchant à l'avantage de la société; mais les législateurs de l'Inde paroissent n'avoir euen vue que d'augmenter les funestes influences d'un climat brûlant. Les Mogols, derniers conquérants de ces contrées, ont été plus loin. L'amour n'est, pour eux, qu'une débauche honteuse & destructive, confacrée par la religion, par les loix, par le gouvernement. La conduite militaire des peuples de l'Indostan, soit gentils, soit mahométans, est digne de pareilles mœurs. On entrera dans quelques détails, & on les puisera dans les écrits d'un officier Anglois, que fes faits de guerre ont rendu célébre dans ces contrées éloignées.

D'abord les foldats composent la moia,

ET POLITIQUE. Liv. V. 425 dre partie des camps Indiens. Chaque cavalier est suivi de sa femme, de ses enfants. & de deux domestiques. dont l'un doit panser le cheval, & l'autre aller au fourrage. Le cortege des officiers & des généraux est proportionné à leur vanité, à leur fortune & à leur grade. Le fouverain lui-même, plus occupé, lorsqu'il se met en campagne, de l'étalage de sa magnificence que des besoins de la guerre, traîne, à fa suite, son ferrail. ses éléphants, sa cour, la plupart des sujets de sa capitale. La nécessité de pourvoir aux besoins, aux caprices, au luxe de cette bizarre multitude, forme naturellement au milieu de l'armée une espece de ville, remplie de magafins & d'inutilités. Les mouvements d'un monstre si pesant & si mal constitué sont nécessairement fort lents. Il regne une grande confusion dans ses marches, dans ses opérations. Quelque sobres que soient les Indiens & même les Mogols, les vivres doivent leur manquer souvent, & la famine entraîne après elle des maux contagieux, une affreuse mortalité.

Cependant elle n'emporte presque jamais que des recrues. Quoiqu'en général, les habitants de l'Indostan affectent 426 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

une grande passion pour la gloire militaire, ils font le métier de la guerre le moins qu'ils peuvent. Ceux qui ont eu affez de fuccès dans les combats pour obtenir des titres honorables, font difpensés, pendant quelque temps, du service; & il est rare qu'ils ne profitent pas de ce privilege. La retraite de ces vétérans réduit les armées à n'être qu'un vil affemblage de foldats . levés à la hâte dans les différentes provinces de l'empire, & qui ne connoissent nulle discipline.

La maniere de vivre des troupes est digne d'une constitution si vicieuse. Elles mangent le foir une quantité prodigieuse de riz, & prennent, après leur fouper. des drogues qui les plongent dans un fommeil profond. Malgré cette mauvaise habitude. l'on ne voit point de garde autour du camp, destinée à prévenir les surprises; & rien ne peut déterminer le foldat à se lever matin pour l'exécution. des entreprises qui exigeroient le plus de

célérité.

Les oiseaux de proie, dont on a toujours un grand nombre, reglent lesopérations. Les trouve - t - on pesants, engourdis, c'est un mauvais augure quiempêche de livrer bataille : font - ils furieux & emportés, on marche au combat, quelques raisons qu'il y ait pour l'éviter ou le diffèrer. Cette superstition, ainsi que l'observation des jours heureux ou malheureux, décident du fort des projets les mieux concertés.

On ne connoît point d'ordre dans les marches. Chaque foldat va selon son caprice, & se contente de suivre le gros du corps auquel il est attaché. Souvent on lui voit sur sa tère ses substistances, & les ustensiles nécessaires pour les préparer; tandis que ses armes sont porrées par sa semme, communément suivie de plusieurs enfants. Si un fantassin a des, parents ou des affaires dans l'armée ennemie, il y passe sans l'armée ennemie, il y passe sans inquiétude, & rejoint ensuite ses drapeaux, sans trouver la moindre opposition à son retour.

L'action n'est pas mieux dirigée que ses préparatifs. La cavalerie qui fait toute la force des armées Indiennes, on l'on a un mépris décidé pour l'infanterie, charge assez bien à l'armeblanche, mais ne soutient jamais le feu du canon ou de la mousquéterie. Elle craint de perdre ses chevaux, la plupatt Arabes, Persans ou Taxtares, qui

428 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE font toute sa fortune. Ceux qui composent ce corps, également respecté & bien payé, ont tant d'attachement pour leurs chevaux qu'ils en portent quelquefois le deuil.

Antant les Indiens redoutent l'artillerie ennemie, autant ils ont confiance en la leur, quoiqu'ils ignorent également, & celle de s'en fervir. Leurs canons, qui ont tous des noms pompeux, & qui font la plupart d'une grandeur gigantesque, sont plutôt un obstacle qu'un instrument de victoire.

Ceux qui ont l'ambition de se distinguer, s'enivrent d'opium, auquel ils attribuent la vertu-d'échausser le sang ; & de porter l'ame aux actions hérorques. Dans cette ivresse passagere, ils ressemblent bien plus, par leur habillement: & par leur sureur impuissante, à desfemmes sanatiques, qu'à des hommes déterminés.

Le prince qui commande ces troupes méprisables, monte toujours sur un éléphant richement caparaçonné, où il est à la fois, & le général, & l'étendard de l'armée entière qui a les yeux sur lui. Prend-il la suite, est-il tué, la machine se détruit. Tous les corps se dispersent,

et Politique. Liv. V. 429 ou se rangent sous les enseignes de l'ennemi.

Ce tableau que nous aurions pu étendre, fans le charger, rend incroyables nos fuccès dans l'Indostan. Beaucoup d'Européens mêmes, jugeant de ce qu'on pourroit dans l'intérieur du pays, par ce qui a été opéré fur les côtes, penfent que la conquête entiere des contrées pourroit s'entreprendre sans témérité. Cette extrême confiance leur est venue de ce que dans des positions où aucun ennemi ne pouvoit les harceler fur leurs derrieres, ni intercepter les fecours qui leur arrivoient, ils ont vaincu des tisserands & des marchands timides. des armées sans courage & sans discipline, des princes foibles, jaloux les uns des autres, toujours en guerre avec leurs voifins ou avec leurs fujets. Ils ne veulent pas voir que s'ils s'enfoncoient dans les profondeurs de l'Inde, ils auroient tous péris avant d'être arrivés au milieu de leur carriere. La chaleur excessive du climat, des fatigues continuelles, des maladies sans nombre, le le défaut de subfistances, cent autres causes d'une mort inévitable réduiroient les conquérants à rien, quand même les troupes 430 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE qui les harcéleroient ne leur feroient courir de dangers d'aucune espece.

Supposons cependant, si l'on veut, que dix mille soldars Européens ont parcouru, ont ravagé l'Inde d'un bout à l'autre; qu'en résultera-t il? Ces sorces suffiront-elles pour assurer la conquête, pour contenir chaque peuple, chaque province, chaque canton; & si elles ne suffisent pas, qu'on nous dise de quelle augmentation de troupes on aura besoin?

Qu'on admette la domination folidement établie, la fituation du conquérant ne fera pas beaucoup meilleure. Les revenus de l'Indoftan feront abforbés dans l'Indoftan même. Il ne reftera à la puissance de l'Europe qui aura conçu ce projet d'usurpation, qu'un grand vuide dans sa population, & la honte d'ayoit

embrassé des chimeres.

La question que nous venons d'agiter est devenue assez inutile, depuis que les Européens ont travaillé eux - mêmes à rendre leurs succès dans l'Indostan plus difficiles. En associant à leurs, jalousies mutuelles les naturels du pays, ils les ont sormés à la tactique, à la discipline, aux armes. Cette faute politique a ouvert

L'ambition d'avoir des troupes aguerries. L'ambition d'avoir des troupes aguerries les a faifis. Leur cavalerie a mis plus d'ordre dans fes mouvements; & leur infanterie, jusqu'alors si méprisée a pris la consistance de nos bataillons. Une artillerie nombreuse & bien servie, a défendu leur camp, a protégé leurs attaques. Les armées, mieux composées & plus régulièrement payées, ont été en état de tenir plus long-temps la campagne.

Ce changement que des intérêts momentanés avoient empêché, peut-être, de prévoir, pourra devenir, avec le temps, affez confidérable pour mettre des obstacles insurmontables à la passion qu'ont les Européens de s'étendre dans l'Indostan, pour les dépouiller même des conquêtes qu'ils y ont faites. Sera-ce un bien? Sera-ce un mal? C'est ce que

nous allons discuter.

Lorsque les Européens voulurent commencer à négocier dans cette opulente région, ils la trouverent partagée en un grand nombre de petits états, dont les uns étoient gouvernés par des princes du pays, & les autres par des rois Patanes. Les haines qui les divisoient, leur metroient presque continuellement les armes à la main. Indépendamment les armes à la main. Indépendamment de ces guerres de province à province, il y en avoit une perpétuelle entre chaque souverain & ses sujets. Elle étoit entretenue par des régisseurs ou sermiers, qui, pour se rendre agréables à la cour, saisoient toujours outrer la mesure des impôts. Ces barbares ajoutoient à ce fardeau le poids plus accablant encore des vexations. Leurs rapines nétoient qu'un moyen de plus pour conserver leurs places dans un pays où celui qui donne davantage a toujours

Cette anarchie, ces violences nous persuaderent que, pour établir un commerce sur & permanent, il falloir le mettre sous la protection des armes; & nous bâtimes des comptoirs fortisés. Dans la suite, la jalouse, qui divisé les nations Européennes aux Indes, comme 'ailleurs, les précipita dans des dépenses plus considérables. Chacun de ces peuples étrangers se crut obligé, pour n'être pas la victime de ses rivaux, d'augmenter ses forces.

raifon.

Cependant notre domination ne s'éténdoit pas au delà de nos forteresses. Les marchandises ET POLITIQUE. Liv. V.

marchandifes y arrivoient des terres affez paifiblement, ou avec des difficultés qui n'étoient pas infurmontables. Après même que les conquêtes de Koulikan eurent plongé dans la confusion le nord de l'Indostan, la tranquillité continua sur la côte de Coromandel. Mais la mort de Nizam El Moulouk, souba du Decan, y alluma un incendie qui furme encore.

La disposition de cette immense dépouille appartenoit naturellement à la cour de Delhi. Sa foiblesse enhardit les enfants de Nizam à se disputer la richesse de leur pere. Pour se supplanter, ils eurent recours tour-à-tour aux armes, aux trahifons, au poison, aux assassinats. La plupart des aventuriers qu'ils affocierent à leurs haines & à leurs crimes, périrent au milieu de ces horreurs. Les feuls Marattes qui formoient une nation, qui épousoient tantôt un parti, tantôt un autre, & qui avoient souvent des troupes dans tous, paroissoient devoir profiter de cette anarchie, & marcher à la fouveraineté du Decan. Les Européens ont prétendu avoir un grand intérêt à traverser ce dessein profond, mais secret; & voici pourquoi.

Les Marattes, ont-ils dit, sont voleurs

414 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

par les loix de leur éducation, par les principes de leur politique. Ils ne respectent point le droit des gens; ils n'ont aucune connoissance du droit naturel, ou du droit civil; ils portent par-tout avec eux la désolation. Le seul bruit de leur approche fait un désert des contrées les plus habitées. On ne voit que confusion dans tous les pays qu'ils ont subjugués, & les manusactures y sont anéanties.

Cette opinion fit penser aux nations Européennes, prépondérantes à la côte de Coromandel, que de tels voisins y ruineroient entièrement le commerce, & qu'il ne seroit plus possible de remettre des fonds aux courtiers, pour tirer des marchandises de l'intérieur des terres, sans que ces fonds fussent enlevés par ces brigands. Le desir de prévenir un malheur, qui devoit ruiner seur fortune, & leur faire perdre le fruit des établissements qu'elles avoient formés, suggéra à leurs agents l'idée d'un nouveau système.

Dans la situation actuelle de l'Indostan, publierent ils, il est impossible d'y entretenir des liaisons utiles sans la protection d'un état de guerre. La dépense, ET POLITIQUE. Liv. V. 435 dans un si grand éloignement de la métropole, ne peut être soutenue par les seuls bénéfices du commerce, quelque considérables qu'on les suppose. C'est douc une nécessité de se procurer des possessions suffisantes pour fournir à ces frais énormes, & par conséquent des possessions qui ne soient pas médiocres.

Cet argument, imaginé vraisemblablement pour masquer une grande avidité ou une ambition fans bornes, mais que la passion trop commune des conquêtes a fait trouver d'un si grand poids, pourroit bien n'être qu'un fophisme. Il se présente, pour le combattre, une foule de raisons physiques, morales & politiques. Nous ne nous arrêterons qu'à une, & ce sera un fait. Depuis les Portugais, qui, les premiers, ont porté dans l'Inde des vues d'agrandissement , jusqu'aux Anglois qui terminent la liste fatale des usurpateurs; il n'y a pas une seule acquisition ni grande, ni petite, qui, à l'exception du Bengale & des lieux où croissent les épiceries, ait pu, à la longue, payer les dépenses qu'a entraîné fa conquête, qu'a exigé sa conservation. Plus les possessions ont été vastes, plus elles ont été onéreuses à la puissance

436 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ambitieuse, qui, par quelque voie que ce pût être, avoit réussi à les obtenis.

Il en fera toujours ainfi. Toute nation qui aura acquis un grand territoire , voudra le conserver. Elle ne verra sa sûreté que dans des places fortifiées, & l'on en élévera sans nombre. Cet appareil de guerre éloignera le cultivateur & l'artiste, également alarmés pour leur tranquillité. L'esprit des princes voisins se remplira de soupçons; & ils craindront, avec raison, de se voir la proie d'un marchand devenu conquérant. Dèslors ils méditeront la ruine d'un oppreffeur, qu'ils n'avoient recu dans leurs ports, que dans la vue d'augmenter leurs tréfors & leur puissance. Si les circonstances les réduisent à des traités, ils ne les figneront qu'en jurant, dans leur cœur, la perte de celui avec lequel ils feront alliance. Le mensonge sera la base de tous leurs accords. Plus longtemps ils auront été réduits à feindre, & plus ils auront eu de loisir pour aiguifer le poignard destiné à frapper leur ennemi.

La crainte bien fondée de ces perfidies déterminera les usurpateurs à se tenir toujours en force. Auront-ils pour ET POLITIQUE. Liv. V.

défenseurs des Européens? Quelle conformation d'hommes pour la métropole! Quelle dépense pour les assembler, pour leur faire passer les mers pour les entretenir, pour les recruter! Si, par principe d'économie, l'on se borne aux troupes Indiennes; que pourra-t on se promettre d'un amas confusde gens sans aveu, dons les expéditions dégénerent toujours en brigandages, & finissent habituellement par une fuite honteuse & précipitée ? Leur ressort moral & phyfique est relâché au point, que la défense de leurs dieux & de leurs foyers, n'a jamais inspiré au plus hardis d'entr'eux, que quelques mouvements passagers d'une intrépidité bouillante. Des intérêts étrangers & ruineux pour leur patrie éléveront-ils leur ame avilie & corrompue? Ne doit-on pas plutôt: présumer qu'ils seront toujours dans la disposition prochaine de trahir une cause odieuse, qui ne leur offrira aucun avantage permanent & sensible?

A ces inconvénients, se joindra un esprit de concussion & de rapine , qui , même dans les temps les plus calmes de la paix, ne différera que peu des ravages de la guerre. Les agents, chargés 438 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

de ces intérêts éloignés, voudront accumuler rapidement des richesses. Les gains lents & méthodiques du commerce ne leur paroîtront pas dignes de leur attention; & ils précipiteront des révolutions qui mettront à leurs pieds des lacks de roupies. Leur audace aura fait des maux fans nombre, avant que l'autorité, éloignée de six mille lieues, se soit occupée des soins de la réprimer. Les réformateurs seront impuissants contre des millions, ou ils arriveront trop tard pour prévenir le renversement d'un édifice qui n'aura jamais eu de base bien folide.

Ce réfultat nous dispensera d'examiner la nature des engagements politiques que les Européens ont contractés avec les puissances de l'Inde. Si ces grandes acquisitions sont nuisibles, les traités faits pour se les procurer ne sauroient être raifonnables. Il faudra que nos marchands, s'ils font fages, renoncent en même temps, & à la fureur des conquêtes, & à l'espoir flatteur de tenir dans leurs mains la balance de l'Afie.

La cour de Delhi achévera de succomber fous le faix de ces divisions intestines, ou la fortune suscitera un prince eapable de la relever. Le gouvernement retiera féodal, ou redeviendra despotique. L'empire sera partagé en plusieurs états indépendants, ou n'obéira qu'à un seul maitre. Ce seront les Marattes ou les Mogols, qui donneront des loix. Cestévolutions ne doivent pas occuper les Européens. L'Indostan, quelle que soit sa déstinée, fabriquera des toiles. Ils les achéteront, ils nous les vendront : voilàtout.

Inutilement on objecteroit que l'esprit, qui, de tout temps, a régné dans ces contrées, nous a forcés de fortir des regles ordinaires du commerce; que nous fommes armés sur les côtes; que cette position nous mêle, malgré nous, dans les affaires de nos voifins ; que chercher à nous trop isoler, c'est tout perdre. Cescraintes paroîtront un fantôme aux gens raifonnables, qui favent que la guerre, ences régions éloignées, ne peut qu'êtreencore plus funeste aux Européens qu'aux habitants; & qu'elle nous mettra dans la nécessité de tout envahir, ce qu'on ne peut se promettre, ou d'être à jamais chasses d'un pays où il est avantageux de conferver des relations.

L'amour de l'ordre donnera même

440 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

plus d'extension à ces vues pacifiques. Loin de regarder les grandes possessions comme nécessaires, on ne désespérera pas de pouvoir se passer un jour de postes tortifiés. Les Indiens sont naturellement doux & humains, malgré le caractere atroce du despotisme qui les écrase. Les peuples anciens qui trafiquoient avec eux, se louerent toujours de leur candeur, de leur bonne foi. Cette partie de la terre est actuellement dans une position orageuse pour elle & pour nous. Notre ambition y a semé par-tout la discorde; & notre cupidité y a inspiré de la haine, de la crainte, du mépris pour notre continent. Conquérants, usurpateurs, oppresseurs aussi prodigues de sang qu'avides de richesses ; voilà ce que nous avons paru dans l'Orient. Nos exemples y ont multiplié les vices nationaux, & nous v avons enseigné à se défier des nôtres.

Si nous avions porté chez les Indiens des procédés établis sur la bonne soi; si nous leur avions fait connoître que l'utilité réciproque est la base du commerce; si nous avions encouragé leur culture & leur industrie, par des échenges également avantageux pour eux & pour nous : insensiblement, on se seroit

ET POLITIQUE. Liv. V. concilié l'esprit de ces peuples. L'heureuse habitude de traiter surement avec nous auroit fait tomber leurs préjugés, & changé peut-être leur gouvernement. Nous en serions venus au point de vivre au milieu d'eux, de former autour de nous des nations stables & solidement policées, dont les forces auroient protégé nos établissements par une réciprocité d'intérêt. Chacun de nos comptoirs fut devenu, pour chaque peuple de l'Europe, une nouvelle patrie, où nous aurions trouvé une sûreté entiere. Notre fituation dans l'Inde est une suite de nos déréglements, des fystêmes homicides que nous y avons portés. Les Indiens pensent ne nous rien devoir, parce que toutes nos actions leur ont prouvé que: nous ne nous crovions tenus à rien envers: eux.

Cet état violent déplaît à la plupart des peuples de l'Afie, & ils font des vœux ardents pour une heureuse révolution. Le désordre de nos affaires doit nous avoir mis dans les mêmes dispositions. Pour qu'il résultât un rapprochement solide de cette unité d'intérêt à la paix & à la bonne intelligence, il sufficient peut-être que les nations Euro-

442 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE péennes qui trafiquent aux Indes, convinssent entr'elles, pour ces mers éloignées, d'une neutralité que les orages, si fréquents dans leur continent, ne dusfent jamais altérer. Si elles pouvoient se regarder comme membres d'une même république, elles seroient dispensées d'entretenir des forces qui les rendent odieufes, & qui les ruinent. En attendant un changement que l'esprit de discorde, qui nous agite, ne permet pas d'espérer si-tôt, convient-il à l'Europe de continuer le commerce des Indes, par des compagnies exclusives, ou de le rendre libre? C'est la derniere question qui nous reste à examiner.



## CHAPITRE L.

L'Europe doit - elle rendre libre le commerce des Indes, ou l'exploiter par des compagnies exclusives?

SI nous voulions la décider par des généralités, elle ne seroit pas difficile à résoudre. Demandez si dans un état qui admet une branche de commerce, tous les citoyens ont droit d'y prendrepart: la réponse est si simple, qu'elle n'est pas même susceptible de discussion. Il seroit affreux que des sujets, qui partagent également le fardeau des chaînes sociales & des dépenses publiques, ne participassent pas également aux avantages du pacte qui les réunit; qu'ils eusseus de participassent, & de porter le joug de leurs institutions, & d'avoir été trompés en s'y soumettant.

D'un autre côté, les notions politiques se concilient parfaitement avec ces idées de justice. Tout le monde sait que c'est la liberté qui est l'ame du com444 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

merce, & qu'elle est seule capable de le porter à son dernier terme. Tout le monde convient que c'est la concurrence qui développe l'industrie, & qui lui donne tout le ressort dont elle est susceptible. Cependant depuis plus d'un siecle, les fairs n'ont cessé d'être en contradictions avec

ces principes.

Tous les peuples de l'Europe qui font le commerce des Indes, le font par des compagnies exclusives; & il faut convenir que des faits de cette especa sont imposants, parce qu'il est bien difficile de croire que de grandes nations, chez qui les lumieres en tout genre out fait tant de progrès, se soient constamment trompées pendant plus de cent années sur un objet si important, sans que l'expérience & la discussion aient pu les éclairer. Il faut donc, ou que les défenseurs de la liberté aient donné trop d'étendue à leurs principes, ou que les défenseurs du privilege exclusif aient porté trop loin la nécessité de l'exception. Peut-être aussi en embrassant des opinions extrêmes a-t-on passé le but de part & d'autre, & s'est-on également éloigné de la vérité.

Depuis qu'on agite cette question fa-

ET POLITIQUE. Liv. P. meuse, on a toujours cru qu'elle étoit parfaitement simple; on a toujours supposé qu'une compagnie des Indes étoit essentiellement exclusive, & que son existence tenoit à celle de son privilege. De là les défenseurs de la liberté ont dit : les privileges exclusifs sont odieux. donc il ne faut point de compagnie. Leurs adverfaires, au contraire, ont répondu : la nature des choses exige une compagnie, donc il faut un privilege exclusif. Mais si nous parvenons à faire voir que les raisons qui s'élevent contre les privileges ne prouvent rien contre les compagnies, & que les circonstances qui peuvent rendre une compagnie des Indes nécessaire, ne font rien en faveur de son privilege; si nous prouvons que la nature des choses exige à la vérité une affociation puissante, une compagnie pour le commerce des Indes; mais que le privilege exclusif tient à des causes particulieres, en forte que cette compagnie peut exister sans être privilégiée, nous aurons trouvé la source de l'erreur commune, & la folution de la difficulté.

Qu'est-ce qui constitue la nature des choses en matiere de commerce ? Ce

446 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE font les climats, les productions, la distance des lieux, la forme du gouvernement, le génie & les mœurs des peuples qui y font foumis. Dans le commerce des Indes, il faut aller à six. mille lieues de l'Europe chercher les marchandises que fournissent ces contrées :: il faut y arriver dans une faison déterminée, & attendre qu'une autre faison ramene les vents nécessaires pour le retour. Il résulte de là que les voyages consomment environ deux années, & que les armateurs ne peuvent espérer de revoir leurs fonds qu'au bout de cesdeux années. Premiere circonftance effentielle.

La nature du gouvernement, sous lequel il n'y a ni sûreté, ni propriété, ne permet point aux gens du pays d'avoir des marchés publics, ou de former des magasins particuliers. Qu'on se représente des hommes accablés & corrempus par le despoissme, des ouvriers hors d'état de rien entreprendre par eux-mêmes; & d'un autre côté, la nature plus séconde encore que l'autorité n'est avide, fournissant à des peuples paresseux une subsistance qui suffit à leurs hesoins, à leurs desirs : & l'oat leurs hesoins, à leurs desirs : & l'oat leurs desire des leurs leurs des leu

ET POLITIQUE. Liv. V. 447 fera étonné qu'il y ait la moindre industrie dans l'Inde. Aussi pouvons-nous assurer qu'il ne s'y fabriqueroit presque rien , si l'on n'alloit exciter les tisserands, l'argent à la main, & si l'on n'avoit la précaution de commander un an d'avance les marchandises dont on a besoin. On paie un tiers du prix, au moment où on les commande : un fecond tiers, lorsque l'ouvrage est à moitié fait ; & le dernier tiers enfin , à l'instant de la livraison. Il résulte de cet arrangement, une différence fort considérable sur le prix & sur la qualité; mais il réfulte aussi la nécessité d'avoir ses fonds dehors une année deplus, c'est-à dire, trois années au lieu de deux; nécessité effrayante pour des particuliers, fur-tout en confidérant la grandeur des fonds qu'exigent ces entreprifes.

En effet, les frais de navigation & les risques étant immenses, il faut nécessairement, pour les courir, rapporter des cargaisons completes, c'est-à-dire, des cargaisons d'un million ou quinze cent mille livres, prix d'achat dans l'Inde. Or, quels sont les négociants ou les capitalistes mêmes, en état de

448 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE faire des avances de cette nature, pour n'en recevoir le remboursement qu'au bout de trois années? Il y en a fans doute très peu en Europe; & parmi ceux qui en auroient la puissance, il n'y en a presque aucun qui en eût la volonté. Confultez le cœur humain; ce font les gens qui ont des fortunes médiocres qui courent volontiers de grands risques, pour faire de grands profits. Mais lorsqu'une fois la fortune d'un homme est parvenue à un certain degré. il veut jouir, & jouir avec fûreté. Ce n'est pas que les richesses éteignent la foif des richesses, au contraire, elles l'allument souvent ; mais elles fournisfent en même temps mille moyens de la fatisfaire, fans peine & fans dangen Ainsi, d'abord sous ce point de vue, commence à naître la nécessité de former des affociations, où un grand nombre de gens n'hésiteront point de s'intéresser, parce que chacun d'eux en particulier ne risquera qu'une partie de fa fortune, & mesurera l'espérance des profits sur la réunion des moyens que peut employer la fociété entiere. Cette

nécessité deviendra plus sensible encore, Le l'on considere de près la maniere,

ET POLITIQUE. Liv. V. dont fe font les achats dans l'Inde. & les précautions de détail qu'exige cette

opération.

Pour contracter une cargaifon d'avance, il faut plus de cinquante agents différents répandus à trois cents, à quatrecents, à cinq cents lieues les uns des autres. Il faut, quand l'ouvrage est fini, le vérifier, l'auner; sans quoi les marchandises seroient bientôt défectueuses par la mauvaise foi des ouvriers, également corrompus par leur gouvernement, & par l'influence des crimes en tout genre, dont l'Europe depuis trois fiecles. leur a donné l'exemple.

Après tous ces détails, il faut encored'autres opérations qui ne font pas moins . nécessaires. Il faut des blanchisseurs, des batteurs de toile, des emballeurs, des blanchisserics même qui renserment · des étangs dont les eaux foient choifies. Il feroit bien difficile, fans doute, à des particuliers, de faisir & d'embraffer cet ensemble de précautions ; mais en supposant que leur industrie leuren fournit la possibilité, ce ne pourroit jamais être qu'autant que chacun d'eux feroit un commerce suivi, & des expéditions toujours fuccessives. Car tous

450 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Les moyens que nous venons d'indiquer ne se créent pas d'un jour à l'autre, & ne peuvent se maintenir que par des relations continuelles. Il faudroit donc que chaque particulier sût en état, pendant trois années de suite, d'expédier successivement un vaisseau chaque année, c'est-à-dire, de débourser quatre millions de livres. On sent bien que celaest impossible, & qu'll n'y a qu'unefociété qui puisse former une pareilleentreprise.

Mais il s'établira peut-être dans l'Inde des maisons de commerce, qui feront toutes ces opérations de détail, & qui tiendront des cargaisons toutes prêtes, pour les vaisseaux qu'on expédiera d'Eu-

rope.

Cet établissement de maisons de commerce à six mille lieues de la métropole, avec des sonds immenses pourfaire les avances nécessaires aux tisserands, nous paroît une chimere démentie par la raison & par l'expérience. Peut on croire de bonne soi que des négociants qui ont une fortune faite en Europe, iront la porter en Asie, poury former des magasins de mousselieres, dans l'espérance de voir arriver des vaisfeaux qui n'arriveront peut-être pas, ou qui n'arriveront qu'en très-petit nombre, & avec des fonds infuffifants? Ne voiton pas, au contraire, que l'esprit du retour s'empare de tous les Européens qui ont fait une petite fortune dans ces climats, & qu'au lieu de chercher à l'accroître par les moyens faciles que leur offrent le commerce particulier de l'Inde. & le fervice des compagnies, ils se present d'en venir jouir tranquillement dans leur patrie.

Vous faut-il de nouvelles preuves & de nouveaux exemples, voyez ce qui se

passe en Amérique.

Si l'on pouvoit supposer que le commerce & l'espoir des profits qu'il donne, sus sur les eux péens riches hors de chez eux, ce seroit, sans doute, pour aller se fixer dans cette partie du monde bien moins cloignée que l'Asse, & gouvernée par ses loix, par les mœurs de l'Europe. Il semble qu'il seroit tout simple de voir-des négociants acheter d'avance le sucre des colons, pour le livrer aux vaisseaux d'Europe à l'instant de leur arrivée, en recevant d'eux en échange, des denrées-qu'ils revendroient, à ces mêmes colons.

452. HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

lorsqu'ils en auroient besoin. C'est cependant tout le contraire qui arrive. Les négociants établis en Amérique ne font que simples commissionnaires, des facteurs qui facilitent aux colons & aux Européens l'échange réciproque de leurs. denrées; mais qui font si peu en état de faire activement le commerce par eux-mêmes, que lorsqu'un vaisseau n'a pu trouver le débit de sa cargaison, elle reste en dépôt pour le compte de l'armateur, chez le commissionnaire auquelelle avoit été adressée. D'après cela, on doit conclure que ce qui ne se fait passen Amérique se feroit encore moins en. Asie, où il faudroit de plus grands moyens, & où il y auroit de plusgrandes difficultés à vaincre. Nous ajouterons que l'établissement supposé des maisons de commerce dans l'Inde ne détruiroit point la nécessité de former en Europe des fociétés, parce qu'il n'en faudroit pas moins débourser pour chaque armement douze ou quinze cent mille livres de fonds, qui ne pourroient jamais rentrer que la troisieme année au plutôt.

Cette nécessité une sois prouvée dans tous les cas, il en résulte que le ett politique. Liv. V. 453
commerce de l'Inde est dans un défordre particulier, puisqu'il n'y a point,
ou presque point de négociants qui puisfent l'entreprendre & le suivre par cuxmêmes, avec leur propre fonds, & sans
le secours d'un grand nombre d'associés.
Il nous reste à prouver que ces sociétés,
démontrées nécessaires, seroient portées,
par leur intérêt propre & par la nature
des choses, à se réunir en une seule &
même compagnie.

Deux raisons principales viennent à l'appui de cette proposition; le danger de la concurrence dans les achats & dans les ventes, & la nécessité des assorti-

ments.

La concurrence des vendeurs & des acheteurs réduit les marchandises à leur juste valeur. Lorsque la concurrence des vendeurs est plus grande que celle des acheteurs, le prix des marchandises tombe au dessous de leur valeur, comme il est plus considérable, lorsque le nombre des acheteurs surpasse celui des vendeurs. Appliquons ces notions au commerce de l'Inde.

Lorsque vous supposez que ce commerce s'étendra en proportion du nombre d'armements particuliers qu'on y des454 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE tinera, vous ne voyez pas que cette

multiplicité n'augmentera que la concurrence des acheteurs, tandis qu'il n'est pas en votre pouvoir d'augmenter celle des vendeurs. C'est comme si vous conseilliez à des négociants d'aller en troupe mettre l'enchere à des esses.

pour les avoir à meilleur marché.

Les Indiens ne font presque aucune consommation des productions de notre fol & de notre industrie. Ils ont peu de besoins, peu d'ambition, peu d'activité. Ils se passeroient facilement de l'or & de l'argent de l'Amérique, qui, loin de leur procurer des jouissances, n'est qu'un aliment de plus à la tyrannie fous laquelle ils gémissent. Ainsi, comme la valeur de tous les objets d'échange n'a d'autre mesure que le besoin & la fantaisse des échangeurs, il est évident . que dans l'Inde nos marchandifes valent très peu, tandis que celles que nous y achetons valent beaucoup. Tant que je ne verrai pas de vaisseaux Indiens venir chercher dans nos ports nos étoffes & nos métaux, je dirai que ce peuple n'a pas besoin de nous, & qu'il nous fera nécessairement la loi dans tous les marchés que nous ferons avec lui.

ET POLITIQUE. Liv. V. De là il fuit, que plus il y aura de marchands Européens occupés de ce commerce, plus la valeur des productions de l'Inde augmentera, plus celle des nôtres diminuera; & qu'enfin, ce ne fera qu'avec des exportations immenses que nous nous procurerons les marchandises qui nous viennent de l'Asie. Mais si par une suite de cet ordre de choses, chacune des sociétés particulieres est obligée d'exporter plus d'argent, fans rapporter plus de marchandises, il en résultera pour elles une perte certaine, & la concurrence qui aura entamé leur ruine en Asie, les poursuivra encore en Europe pour la consommer; parce que le nombre des vendeurs étant alors plus confidérable, tandis que celui des acheteurs est toujours le même, les fociétés seront obligées de vendre à meilleur marché, après avoir été forcées d'acheter plus cher.

L'article des affortiments n'est pas moins important. On entend par affortiment la combinaison de toutes les especes de marchandises que fournisfent les différentes parties de l'Inde ; combinaison proportionnée à l'abondance 456 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

ou à la difettte connue de chaque espece de marchandise en Europe. C'est de là principalement que dépendent tous les succès & tous les profits du commerce. Mais rien ne seroit plus difficile dans l'exécution, pour des fociétés particulieres. En effet, comment voudroit-on que ces petites sociétés isolées, fans communication, fans liaifon entr'elles, intéressées au contraire à se dérober la connoissance de leurs opérations, remplissent cet objet essentiel? Comment voudroit-on qu'elles dirigeassent cette multitude d'agents & de moyens, dont on vient de montrer la nécessité ? Il est clair que les fubrécargues ou les commissionnaires, incapables de vues générales, demanderoient tous en même temps la même espece de marchandifes, parce qu'ils croiroient qu'il y auroit plus à gagner. Ils en feroient par consequent monter le prix dans l'Inde, ils le feroient baiffer en Europe, & causeroient, tout à la fois, un dommage inévitable à leurs commettants & à l'état.

Toutes ces confidérations n'échapperoient certainement point aux armateurs & aux capitalistes, qu'on folliciteroit et politique. Liv. V. 457 teroit d'entrer dans ces fociétés. La crainte de fe trouver en concurrence avec d'autres fociétés, foit dans les achats, foit dans les ventes, foit dans la composition des affortiments, ralentiroit leur activité. Bientôt le nombre des sociétés diminueroit, & le commerce, au lieu de s'étendre, se renfermeroit tous les jours dans un cercle plus étroit, & finiroit peut-être par s'anéantir.

Ces sociétés particulieres seroient donc intéressées, comme nous l'avons dit, à se réunir; parce qu'alors tous leurs agents, foit à la côte de Coromandel, foit à la côte de Malabar, soit dans le Bengale, liés & dirigés par un syftême suivi, travailleroient de concert dans les différents comptoirs, à affortir les cargaifons qui devroient être expédiées du comptoir principal; tandis que par des rapports & une relation intimes, toutes ces cargaifons formées fur un plan uniforme, concourroient à produire un affortiment complet . mesuré sur les ordres & les instructions qui auroient été envoyés d'Europe.

Mais on espéreroit vainement qu'une Tome II. V

458 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE pareille réunion pût s'opérer sans le concours du gouvernement. Il y a des cas où les hommes ont besoin d'être excités, & c'est principalement, comme dans celui-ci, lorsqu'ils ont à craindre qu'on ne leur refuse une protection qui leur est nécessaire, ou qu'on accorde à d'autres des faveurs qui pourroient leur nuire. Le gouvernement de son côté ne feroit pas moins intéreffé à favoriser cette affociation, puisqu'il est constant que c'est le moyen le plus sûr, & peut-être l'unique, de se procurer au meilleur marché possible les marchandises de l'Inde, nécessaires à la consommation intérieure de l'état, & à l'exporration qui s'en fait au dehors. Cette vérité deviendra plus sensible par un exemple rès simple.

Supposons un négociant qui expédie un vaisseau aux Indes avec des sonds considérables. Ira-t-il chercher plusieurs commissionnaires dans le même lieu d'acheter les marchandises dont il a besoin? Non, sans doute, parce qu'il sentira qu'en exécutant sort secrétement ses ordres chacun de leur côté, ils se univoient les uns aux autres, & feroient monter nécessairement le prix des mar-

ett Politique. Liv. V. 459 chandiles demandées; en forte qu'il en auroit une moindre quantité avec la même fomme d'argent, que s'il n'eût employé qu'un feul commissionnaire. L'application n'est pas dissicile à faire; c'est l'état qui est le négociant, & c'est la compagnie qui est le commissionnaire.

Nous avons prouvé jusqu'à présent que dans le commerce des Indes, la nature des choses exigeoit que les citoyens d'un état fussent réunis en compagnie, & pour leur intérêt propre, & pour celui de l'état même; mais nous n'avons encore rien trouvé d'où l'on pût induire que cette compagnie dût être exclusive. Nous croyons appercevoir, au contraire, que l'exclusif dont les compagnies Européennes ont toujours été armées, tient à des causes particulieres qui ne sont point de l'essence de ce commerce.

Lorsque les différentes nations de l'Europe imaginerent fuccessivement qu'il étoit de leur intérêt de prendre part au commerce des Indes, que les particuliers ne faisoient pas, quoiqu'il leur sit ouvert depuis long-temps, il fallut bien former des compagnies, & leur donner

or wasterbookspare

460 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

des encouragements proportionnés à la difficulté de l'entreprise. On leur avanca des fonds; on les décora de tous les attributs de la puissance souveraine : on leur permit d'envoyer des ambassadeurs; on leur donna le droit de faire la paix & la guerre, & malheureusement pour elles & pour l'humanité, elles n'ont que trop usé de ce droit funeste. On fentit en même temps qu'il étoit nécessaire de leur assurer les moyens de s'indemniser des dépenses d'établissement, qui devoient être très - considérables. De là les privileges exclusifs, dont la durée fut d'abord fixée à un certain nombre d'années, & qui se sont ensuite perpétués par des circonstances que nous allons développer.

Les prérogatives brillantes que l'on avoit accordées aux compagnies, étoient, à le bien prendre, autant de charges imposées au commerce. Le droit d'avoir des forteresses emportoit la nécessité de les construire & de les défendre. Le droit d'avoir des troupes emportoit l'obligation de les recruter & de les payer. Il en étoit de même de la permission d'envoyer les ambassadeurs, & de faire des traités avec les princes

ET POLITIQUE. Liv. V. 451 du pays. Tout cela entraînoit après foi des dépenses de pure représentation, bien propres à arrêter les progrès du commerce, & à faire tourner la tête aux gens que les compagnies envoyoient aux lades pour y être leurs facteurs, & qui en arrivant se croyoient des souverains, & agissient en conséquence.

Cependant les gouvernements trouvoient fort commode d'avoir en Afie des especes de colonies, qui, en apparence, ne leur coûtoient rien; & comme en laissant toutes les dépenses à lacharge des compagnies, il étoit juste. de leur affurer tous les profits, les privileges ont été maintenus. Mais si au lieu de s'arrêter à cette prétendue économie du moment , on eût porté ses regards vers l'avenir, & qu'on eût lié tous les événements que la révolution d'un certain nombre d'années amene naturellement dans fon cours, on auroit vu que les dépenses de souveraineté. dont il est impossible de déterminer la mesure, parce qu'elles sont subordonnées à une infinité de circonftances politiques, absorberoient ou plutôt ou plustard, & les bénéfices, & les capitaux du commerce : qu'il faudroit alors que.

462 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE le tréfor public s'épuifat pour venir aufecours de la compagnie privilégiée, & que ces faveurs tardives, qui n'apporteroient de remede qu'au mal déjà fair, fans en détruire la caufe, laifferoient à perpétuité les compagnies de commerce dans la médiocrité & dans la

langueur. Mais pourquoi les gouvernements ne reviendroient ils pas enfin de cette erreur? Pourquoi ne reprendroient-ils pas une charge qui leur appartient, & dont lepoids, après avoir accablé les compagnies, finit toujours par retomber tout entier sur eux? Alors la nécessité de l'exclusif s'évanouiroit. Les compagnies existantes, que des relations anciennes & un crédit établi rendent précieuses, feroient soigneusement conservées. L'apparence du monopole s'éloigneroit d'elles à jamais, & la liberté leur offriroit peut-être des objets nouveaux, que les charges attachées au privilege ne leurauroient pas permis d'embrasser. D'unautre côté, le champ du commerce, ouvert à tous les citoyens, se fertiliseroit fous leurs mains. On les verroit tenter de nouvelles découvertes, former des entreprises nouvelles. Le commerce-

ET POLITIQUE. Liv. V. d'Inde en Inde, fûr de trouver un débouché en Europe, s'étendroit encore, & prendroit plus d'activité. Les compagnies . attentives à toutes ces opérations, mesureroient leurs envois & leurs retours fur les progrès du commerce particulier; & cette concurrence, dont personne ne seroit la victime, tourneroit au profit des différents états.

Ce système nous semble propre à concilier tous les intérêts, tous les principes. Il ne nous paroît fusceptible d'aucuno objection raisonnable, soit de la part des défenseurs du privilege exclusif, soit de la part des défenseurs de la liberté.

Les premiers diroient-ils que les compagnies sans privilege exclusif n'auroient qu'une existence précaire, & seroient bientôt ruinées par les particuliers?

Vous étiez donc de mauvaise foi, leur répondrois-je, lorsque vous souteniez que le commerce particulier ne pouvoit pas réussir. Car, s'il parvient à ruiner celuides compagnies, comme vous le prétendez aujourd'hui, ce ne peut être qu'en s'emparant malgré elles, par la supériorité de ses moyens & par l'ascendant de la liberté, de toutes les branches dont elles sont en possession. D'ailleurs.

464 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE qu'est-ce qui constitue réellement vos compagnies? Ce font leurs fonds, leurs vaiffeaux, leurs comptoirs, & non pas leur privilege exclusif. Qu'est ce qui les à toujours ruinées? Ce sont les dépenses excessives, les abus de tout genre, les entreprises folles; en un mot, la mauvaise administration, bien plus destructive que la concurrence. Mais si la distribution de leurs movens & de leurs forces est faite avec sagesse & économie; si l'esprit de propriété dirige leurs opérations, je ne vois point d'obstacle qu'elles ne puissent vaincre, point de succès qu'elles ne puisfent espérer.

Ces succès seroient ils ombrage aux désenseurs de la liberté? Diroient ils à leur tour que ces compagnies riches & puissantes épouvanteroient les particuliers, & détruiroient en partie cette liberté générale & absolue, si nécessaire

au commerce.

Cette objection ne nous surprendroit pas de leur part; car-ce sont presque toujours des mots qui conduisent les hommes, & qui dirigent leurs démarches & leurs opinions. Je n'excepte pas de cette erreur le plus grand nombre des écrivains économiques. Liberté de com-

ET POLITIQUE. Liv. V. merce, liberté civile. Nous adorons avec eux ces deux divinités tutélaires du genre humain. Mais sans nous laisser séduire par des mots, nous nous attachons à l'idée qu'ils représentent. Que demandezvous, dirois-je à ces respectables enthoufiastes de la liberté? Que les loix abolisfent jusqu'au nom de ces anciennes compagnies, afin que chaque citoyen puisse se livrer sans crainte à ce commerce . & qu'ils aient tous également les mêmes moyens de se procurer des jouissances, les mêmes ressources pour parvenir à la fortune. Mais si de pareilles loix, avec tout cet appareil de liberté, ne sont dans le fait que des loix très-exclusives , leur langage trompeur vous les fera-t-il adopter? Lorsque l'état permet à tous ses membres de faire des entreprises qui demandent de grandes avances, & dont par conféquent les moyens sont entre les mains d'un très petit nombre de citoyens. ie demande ce que la multitude gagne à cet arrangement. Il femble qu'on veuillese jouer de sa crédulité, en lui permettant de faire des choses qu'il lui est impossible de faire. Anéantissez les compagnies en totalité, le commerce de l'Indene se fera point, ou ne se fera que par une petit nombre de négociants accrédités.

466 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

Je vais plus loin; & en faisant abstraction des privileges exclusifs, je poserai en fait que les compagnies des Indes, par la maniere dont elles sont constituées, ont associé à leur commerce une infinité de gens, qui fans cela n'y auroient jamais eu de part. Voyez le nombre des actionnaires de tout âge, qui participent aux bénéfices de ce commerce; & vous conviendrez qu'il eût été bien plus resserré dans la supposition contraire; que l'existence des compagnies n'a fait que l'étendre, en paroiffant le borner; & que la modicité du prix des actions doit rendre très-précieuse au peuple la conservation d'un établissement qui lui ouvre une carriere que la liberté lui auroit fermée.

Dans la vérité, nous croyons que les, compagnies & les particuliers réufiiroient également, sans que les succès des uns puissent par leur donner de la jalousie. Les compagnies continueroient à exploiter des objets qui sexigeant par leur nature & leur étendue, de grands moyens & de l'unité, ne peuvent être embrassés que par une association puissante. Les particuliers, au contraire, s'adonneroient à des objets, qui sont à peine apperçus par une grande

ET POLITIQUE. Liv. V. 467 compagnie, & qui, avec le fecours de l'économie, & par la réunion d'un grand nombre de petits moyens, deviendroient pour eux une source de richesses.

C'est aux hommes d'état, appellés par leurs talents au maniement des affaires publiques, à prononcer sur les idées d'un citoyen obscur que son expérience peut avoir égaré. La politique ne sauroit s'appliquer affez tôt, ni trop prosondément, à régler un commerce qui intéresse s'essentiellement le fort des nations, & qui, vraisemblablement, l'intéressera touiours.

Pour que les liaisons de l'Europe avec les Indes discontinuassen; il faudroit que le luxe, qui a fait dans nos régions des progrès si rapides, jeté de si prosondes racines, sût également proscrit dans tous les états. Il faudroit que la mollesse ne nous furchargeat plus de mille besoins factices, inconnus à nos ancêtres. Il faudroit que la rivalité du commerce cessar de richesses, de diviser les nations avides de richesses, dans les usages, dans les mœurs, dans les usages, dans les opinions, qui n'arriveront jamais. Il faudroit rentrer dans les bornes d'une nature simple, dont nous paroissons sortis pour toujours.

468 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE.

Telles sont les dernieres réflexions quenous dicteront les relations de l'Europe avec l'Asie. Il est temps de s'occuper de l'Amérique.

Fin du cinquieme Livre.









## T A B L E

## DES MATIERES

Contenues dans ce second Volume.

## A

Actions de la compagnie des Indes de France, pag. 161. Leur nombre réduit, 166. Leur rembourfement établi fur le produit du dixieme, 180. Etat des actions de la compagnie des Indes de Danemarck, 233

ACTIONNAIRES de la compagnie des Indes de France. Leurs reprefentations au gouvernement, pour obtenir la liberté de leur administration, 161. Dispensés de répondre des engagements de la compagnie, 167. Ils remettent au roi toutes leurs propriétés, 179. Doits des action-

naires en Danemarck, 232
ADOLPHE (Gustave) fait sleurir le commerce en

Suede, AKEBAR, empereur des Mogols, bat Badur & les

Portugais réunis , 28
ALBASSINSKOI , ville bâtie par les Russes , & prife

par les Chinois,
ALBERT (l'archiduc), en époufant l'infante Habelle, renonce formellement au commerce des

deux Indes,
ALEXANDRE VI fixe les prétentions respectives
des Espagnols & des Portugais,
281

ALTENA, projet de transférer de Copenhague en cette ville le fiege de la compagnie Danoise des

-Indes.,

Anglois, haine de tous les peuples de l'Inde contr'eux, 2.14. Leur projet de s'ouvrir une roure en Perse par la mer Caspienne, 317. Leur commerce avec la Chine.

Anossi, province de Madagascar, gouvernée sur

un autre plan que le reste de l'isle, 15 Anséatiques (villes), leur ascendant nuit aux

progrès du Danemarck, 223
Anson, il trouve un asyle dans l'isle de Juan

Fernandez,

ARABES, ils se répandent dans les Indes au commencement du huitieme siecle, 213

Archangel, découverte de son port par les Anglois, 331

ARGUN, en Sibérie; ses mines d'argent,
ARLES, port célebre dans l'ancienne Gaule,

Armeniens, attirés à Astracan, par la cour de Petersbourg,

Assortiment, ce qu'on entend par ce mot, 455
Astracan, la cour de Petersbourg y attire une

colonie d'Arméniens, 320
ATALL, lac dans lequel les Tartares détournent

les eaux du Sirth,

Aurengzes se rend maître de l'Indostan pref-

qu'entier. A sa mort la puissance Mogole s'affoiblit, 127 AUTRICHE (maison d'), sa mauvaise administra-

AUTRICHE (maison d'), se mauvaise administration enseve aux Pays-Bas leur ancien éclat, 239. Elle établit une compagnie des Indes à Ostende, 240. L'Angleterre & la Hollande déterminent

l'empereur à la supprimer,

В

BABAR, descendant de Tamerlan, détrôné pat les Tartares Usbecks, 115. Il se rend maître de l'Indolfan, ibid. Il y établit un despotisse violent, 116

DES MATIERES. BADUR, roi de Guzurate, pour se défendre contre les Mogols, se réconcilie avec les Portu-BALLADIERES, danseuses des Indes, 36. Courtifanes confacrées par la religion aux plaifirs des brames, ibid. Leurs danies, 39. Leurs pa-Banians , leur maniere de négocier , 32. Simplicité de leur genre de vie , 33. Veitu de leurs femmes, ibid. Belle priere d'un banian, 117 BANKIBASAR, la compagnie des Indes d'Ostende s'y établit . BANKOK, forteresse du royaume de Siam à l'embouchure du Menan, BASKIRS (le pays des), ses mines d'or & d'argent, BATAVIA, son commerce avec la Chine, BELGIQUE, proscription des productions étrangeres dans ce pays, BÉNGALE (le), la France obligée, par le traité de 1763, à n'y pas construire de fortifications, ni entretenir des troupes, 188. Vexations que les Anglois y exercent fur les ibid. François, BLONDES, les soies de la Chine sont les seules propres à en faire, BOANDRIAN, nom des chefs de la province d'Anossi à Madagascar, Bois D'AIGLE , ce que c'eft , BORDEAUX , port célebre de l'ancienne Gaule , 3 BOSCHOWER, facteur Hollandois, favori du roi de Ceylan,

BOSTEL, nom fous sequel on défigne, en Suede, les possessions que le gouvernement donne aux gens de guerre, BOURBON (isse de ), l'édit de 1764 en fait passes

la propriété au gouvernement, 175 BOURDONNAIS (la), envoyé à l'îse de France, 98.

Son caractere, 100. Il fonde la colonie de l'isle de France. Sa réponse à l'un des directeurs de la compagnie, 103. Projet fage qu'il ouvrit au gouvernement avant la rupture de l'Angleterre avec la France; & comment il échoua, 105. Il bat les Anglois & prend Madras, 108. Son emprisonnement, BUCHARIE, foumife au culte du grand lama. Son commerce avec la Chine,

Bussi (M. de), conduit Salabetzingue à Aurengabad, ACHEMIRE, on y trouve des sectateurs du grand Lama, CHANDERNAGOR, comment cette colonie fleurit par les soins de Dupleix , 104. Prise par les Anglois, 147. Sa population actuelle, 188 CHARLEMAGNE encourage l'agriculture par son exemple, & le commerce par sa protection, 5 CAFÉ, le commerce exclusif du café, accordé à la compagnie des Indes de France, 174. Succès de la culture de cet arbre à l'isle de 203 France, CALAIN, étain de l'Asie, COMBOGE (vernis de), CANANOR, comptoir Hollandois dans le Malabar, CANNELLE de la Cochinchine , plus chere que celle de Ceylan, CANTON, port le plus méridional de la Chine, le seul où les Européens soient reçus, Soies de Canton. CARON, chef des François, qui, en 1668, s'établirent à Surate,

CARTENATE, province du Malabar, où les François sont établis, Caspienne

| DES MATIERES. 479  CASPIENNE (mer), reste de grandeur qu'on dé- couvre chez les nations pauvres, qui habitent  ses bords, 316. Projet de la réunir au Pont- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euxin, par un canal du Tanaïs au Volga, 327<br>CASTANIER, maniere dont il a fait le commerce                                                                |
| de l'or avec la Chine, 389 CAVERI (le), riviere qui artose le Tanjaor, 125                                                                                  |
| CAVITE, port de Manille, 185                                                                                                                                |
| CAYLUS (M. le comte de), il avoit quelques<br>fragments d'un vase de porcelaine eru Egyp-<br>tiens, 358                                                     |
| CELTES ramassent les paillettes d'or de leurs                                                                                                               |
| CERNÉ, isle à l'est de Madagascar, 98. Aban-<br>donnée successivement par les Portugais &<br>les Hollandois, 99. Les François y abordent,                   |
| & changent son nom de Maurice en celui<br>d'isse de France, 100. Description de cette<br>isse, 100.                                                         |
| CHAALES, draps très-legers, très-chauds & très-fins,                                                                                                        |
| CHANDASARB, investi par Dupleix, de la na-<br>babie de Carnate,                                                                                             |
| CHARLES - QUINT suspend tous les armements<br>pour les Moluques, moyennant une somme<br>que lui donnent les Portugais, 283                                  |
| CHARLES XI, roi de Suede, paie les dettes de<br>l'état,                                                                                                     |
| CHATIGAM, les Anglois s'emparent de cette<br>place, où les Portugais avoient été autrefois<br>établis, 191. Vues fur l'échange que les                      |
| François devroient & pourroient faire de cette place contre Chandernagor, ibid.                                                                             |
| CHAYA, racine propre à la teinture, 198                                                                                                                     |
| CHERSONNESE CIMERIQUE, aujourd'hui Jutland,                                                                                                                 |
| Chine (la), on y trouve des sectateurs du grand<br>lama, 304. Conquise par Gengiskan, 306.<br>Tome II.                                                      |
|                                                                                                                                                             |

TABLE Par les Tartares Mantcheoux, 307. Il n'y a point de gens oisifs dans ce pays, 344. Friponneries des marchands Chinois. 345. Monnoies du pays, 346. Son commerce par terre, 350. Par mer, ibid. Avec les Européens, 351. Etablissement des Européens en ce pays, 390. A quelles fommes montent les achats qu'ils y font, 395. Que deviendra ce commerce, 397 Chinois, massacrés aux Philippines, CHOULIAS, mahométans qui font le commerce de Ceylan & le cabotage, CHRISTIERN IV, roi de Danemarck, entreprend le commerce des Indes, sur les offres de Boschower. CHRISTIERN V'essaie de remonter la compagnie Danoife . CHUSAN (isle de ), les Anglois y avoient une loge, CIMBRES, premiers habitants du Danemarck, COBLOM, établissement de la compagnie d'Ostende . COCHINCHINE, conquise par un prince fugitif du Tunquin, 64. Elle doit aux femmes la douceur de ses mœurs , 65. Son gouvernement , 66. Ses productions & fon commerce, Code de l'impératrice de Russie. Ce que c'est, 335 COLBERT, il établit, en 1664, une compagnie des Indes , 22. Sa mort est le terme des prospérités de la France, COLRAM, riviere du Tanjaor. C'est un des bras du Caveri, COMMISSAIRES, funeste influence qu'ils ont eue dans la compagnie des Indes de France, 160 COMPAGNIE DES ÎNDES Françoise. Produit de ses ventes, 163. Suspension de son commerce, 164 & 177. Ses engagements & fes moyens pour y fatisfaire , 167. Cession qu'elle fait

| DES MATIERES, 475                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| au roi après sa suspension, 178. Etat actuel                                              |
| de cette compagnie, 181                                                                   |
| CONDAVIR, cédé aux François, 137                                                          |
| CORÉE (la), tributaire des Chinois, 347                                                   |
| COROMANDEL, situation actuelle des François                                               |
| fur cette côte,                                                                           |
| COTHOAL, espece de notaire dans l'Indostan, 123                                           |
| Coton, commerce qu'en fait Surate, 46<br>CRONSTADT, port de Pétersbourg, 331. Déla-       |
| vantages de ce port,                                                                      |
| Valitages de ce port,                                                                     |
| DAGOBERT, il réveille le commerce &                                                       |
| & établit des foires,                                                                     |
| DAMAS de la Chine, ses qualités, 382                                                      |
| DANEMARCK, son ancien état sous les Cimbres,                                              |
| 217. Repeuplé par les Scythes qu'Odin con-                                                |
| duisoit, 218. Dépeuplé une seconde fois par                                               |
| l'émigration qui ruina l'empire Romain, ibid.                                             |
| Au huitieme siecle il se releve, & s'adonne à                                             |
| la piraterie. Causes de ses succès, 219. Le<br>christianisme rend les Danois sédentaires, |
| christianisme rend les Danois sédentaires,                                                |
| 222. Ils entreprennent le commerce des Indes ,                                            |
| & s'établissent dans le Tanjaor, 216. Leur                                                |
| prospérité dure peu, 217. Ils forment une                                                 |
| nouvelle compagnie qui n'est pas plus heureuse,                                           |
| 118. Privilege de la fociété actuelle, 229.<br>Sa fituation en Europe & aux Indes, 231.   |
| Marchandises qu'elle exporte & qu'elle importe,                                           |
| 235. Projet de transférer de Copenhague à                                                 |
| Alrena le siege de cette compagnie, 237                                                   |
| DANSBOURG, forteresse Danoise à la côte de Co-                                            |
| romandel,                                                                                 |
| DECAN ( la foubabie du ), fon étendue & fon                                               |
| importance, 133                                                                           |
| DELHI , capitale de l'empire fondé par les Pa-                                            |
| tanes, 114                                                                                |
| DIAN, nom que portent les chefs des différentes                                           |
| provinces de Madagascar, 15                                                               |
|                                                                                           |

476 Divi (l'isle de ), cédee aux François, DIVIDENDE, variation de celui des actions de la compagnie de France, DUMAS, envoyé à Pondichery, obtient de la cour de Delhi , la permission de battre monnoie. Soutient la dignité du nom François, 96 Dupleix est nommé à la direction de Chan-

dernagor, 104. Il rend ce comptoir florissant, ibid. Il est appellé à Pondichery, 105. Devient ennemi de la Bourdonnais, & le traverse, 109. Fait lever aux Anglois le siege de Pondichery, 110. Dispose des plus grandes possessions des Indes , 133. Se fait ceder un territoire immense, 135. Est revêtu de la dignité de nabab, 139. Soutient vigoureusement la guerre contre les Anglois, 148. Et est rappellé,

EGASPE (Michel Lopès de l'), chargé de foumettre les Philippines,

ELBE, naufrage de quelques Indiens sur les côtes de ce fleuve, du temps d'Auguste; ce qu'on doit penser de cet événement,

ELEPHANTS, honneurs que les Siamois sont obligés de leur rendre,

ELOUR (la province d'), cédée aux François, 137 ELTON, Anglois, forme le projet d'établir un commerce entre sa nation & la Perse, par

la mer Caspienne, EMBDEN, compagnie pour les Indes orientales que le roi de Prusse y établit,

ESCLAVES, privilege exclusif de la traite des esclaves, accordé à la compagnie des Indes Françoise,

ESPAGNOLS, leurs premiers établissements formés aux Philippines , 280. Etat actuel de leur puissance dans ces isles , 285. Ce qu'ils pourroient y faire,

EUGENE (le prince) forme le projet d'établir une compagnie des Indes à Oftende, 249

FEMMES, les femmes sont les premieres à se policer, FEODAL (le gouvernement), destructif de tout commerce . FER de la Cochinchine, qu'on forge fortant de FERNANDEZ (isle de Juan), description de cette isle, 298. Parti que les Espagnols pourroient en tirer , FINANCIERS, ils traversent toutes les opérations de la compagnie des Indes de France, & font établir des impôts sur ses marchandises, 82 FINLANDE, la Suede en sera dépouillée quand il plaira à la Russie, FIRMAN, nom donné dans l'Indostan à un brevet d'investiture, FLEURI (le cardina! de ) protege la compaguie des Indes de France, FOND , distinctions entre fonds constants & fonds roulants, FRANCE, elle veut tirer des soies de la Perse, par la Russie, FRANCE (ifle de), fautes commises dans cer établissement 200. Succès de la culture du café dans cette isle , 203. Celles du girofle & de la muscade n'y réussissent pas de même , 204, Avantages de la situation de cette isle, & vues fur la maniere dont il conviendroit de la fortifier, 205 & luiv. FRANÇOIS, état de leur commerce avec la Chine, FRANCS, vexations qu'ils firent souffrir au commerce, Bulvi, chargé de la compagnie des Indes de France , 95. X 3

| G                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| G<br>ALERES, usage auquel la Russie les emple                | oic, |
|                                                              | 333  |
| GAULOIS, leur commerce,                                      | I    |
| GAZES, les soies d'Europe n'y sont pas propres,              |      |
| GEMIDARD, officier de justice dans l'Indostan,               | 124  |
| GENGISKAN, chef de Tartares qui conquiren                    |      |
| Chine au treizieme siecle, 306. Il porte                     |      |
| armes sur les rives occidentales de l'Indus,                 |      |
| GENONVILLE, navigateur de Rouen, va                          | aux  |
| Indes,                                                       | 12   |
| GHILAN, ses soies fort estimées,                             | 317  |
| GINSENG, description de cet arbuste,                         | 349  |
| GIRARD, chef d'une compagnie de Norma                        |      |
| qui envoie aux Indes,                                        | 13   |
| GIROFLE, précautions des Hollandois pour                     | s en |
|                                                              | 203. |
| GOTEMBOURG, siege de la compagnie des I                      |      |
| de Suede ,                                                   | 255  |
| Goths, anciens habitants de la Suede, fon                    |      |
| fur l'empire Romain,                                         | 247  |
| GUZURATE, description de cette presqu'isle,                  | 25   |
| H H                                                          | ٠.   |
| AMBOURG maintient sa supériorité a                           |      |
| l'affoiblissement des villes anséatiques,                    | 223  |
| HARENG, pêche du hareng en Suede,                            | 262  |
| Hou ang-pon, les vaisseaux Européens sont ob                 |      |
| de s'y arrêter,<br>HOLLANDOIS, état de leur commerce à la Ch | 391  |
| Hollandois, etal de leur commerce a la Ci                    | 392  |
| HOLSTEIN, un de ses ducs veut tirer les soie                 |      |
| la Perse par la mer Caspienne,                               | 318  |
| Ta refle par la mer Carpienne,                               | 210  |
| Acques (le fort Saint-), citadell                            |      |
| Manille.                                                     | 285  |
| JAMABANDI, espece de contrat dans l'Indo.                    |      |
| AWARAMDI, cipete de contrat dans l'indo                      | man, |

| DES MATIERES. 479                                  |
|----------------------------------------------------|
| JAPON, espece de porcelaine connue sous le nons    |
| de Japon chiné, 361                                |
| JAPON (le), son commerce avec la Chine, 350        |
| IMAUS, branche du Caucase, 140                     |
| INDES, l'Europe doit-elle continuer fon com-       |
| merce avec les Indes? 400. L'Europe a-t-elle       |
| besoin de grands établissements dans les Indes     |
| pour y faire le commerce ? 417. L'Europe doit-     |
| elle rendre libre le commerce des Indes ou l'ex-   |
| ploiter par des compagnies exclusives ? 443        |
| Indiens, préjugé des Indiens sur leur patrie, 199  |
| Indostan, traditions des anciens sur ce pays, 111. |
| Sa fituation au temps des conquêtes d'Alexan-      |
| Sa nituation at temps des conquetes à Alexan-      |
| dre, 112. Son gouvernement, 116. Sa po-            |
| pulation, 120. Nulle imposition sur l'industrie,   |
| 122. Luxe & tyrannie des empereurs Mogols,         |
| 126. La puissance Mogole tombe dans l'Indos-       |
| tan , 127. Education de fes jeunes princes ,       |
| 128. Etat du pays après la conquête de Thamas-     |
| Koulikan, 131                                      |
| INFANT ( le cardinal ) fait révoquer la défense    |
| faite aux Pays-Bas, de naviguer aux Indes          |
| orientales, 244                                    |
| IROUVENATE, province du Malabar, 183               |
| ITALIE les expéditions des François en ce pays     |

Font naître le luxe en France,

K

ARIXAL, cédé aux François, 96. Pris par
les Anglois, 194. Son commerce, 195
KERBECHI, riviere qui fert de limite respective
aux Russes de aux Chinois, 310
KIMOS, espece de nains découverts par les François à Madagasar,
Konino (Henri) fait approuver en Suede le
projet d'une compagnie des Indes, 252
KOULIKAN (Thamas-) attaque l'empire Mogol,

LALLI, fon caractere, 151. Est condamne à être décapité; ce qu'on doit penser de ce jugement, LAMA (le grand), fon culte remonte au delà de trois mille ans, 202, Réfutation de la tradition sur l'immortalité attribuée au grand lama, 303. Etendue de la religion lamique, 304. Elle n'a jamais été altérée par aucun mélange. Pour quelle raison, LAURAGAIS ( M. le comte de ), avantages de fa porcelaine, LAW, fon fystême, 93 LINNOEUS (M.), il est parvenu à conserver l'arbre du thé, Louis (Saint ), restaurateur du commerce de Louis XIV, quel prince c'étoit, LUBECK fait tout le commerce de la Suede, 248 LUMIERES, il faut qu'elles éclairent à la fois le souverain & le peuple, ACAO, colonie Portugaise, MADAGASCAR, description de cette isle, 14. Loix & mœurs de ses habitants, 16. Forme finguliere de leurs ferments , 17. Circonstances bizarres de leur circoncision, 18. Cérémonies de leurs funérailles, 19. Ruine de la colonie Françoise qui s'y étoit établie, MAGELLAN, premier Européen qui reconnut les Philippines, MAHAMET-ALIKAN, porté par les Anglois à la nababie du Carnate, MAHÉ, les François y établissent une colonie, 184. Vues sur le commerce que les François pourroient y faire,

| DES MATIERES. 481                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MAHMOUD, chef des Tartares qui attaquent                                                |
| l'Inde,                                                                                 |
| MANILLE, capitale de l'isse de Luçon, 285                                               |
| MANZERADAN (le), ses soies fort estimées, 317                                           |
| MARATTES, leur origine, 142. Le Coromandel                                              |
| MARATTES, leur origine, 142. Le Coromandel implore leur fecours, 143. Ils font trembler |
| I indoitan , 144. Its infeltent is ale water                                            |
| hare par leurs pirateries. 185                                                          |
| MARCARA procure des comptoirs aux François                                              |
| dans l'Inde                                                                             |
| MARIGNAS (Gomez-Perez de las) entoure Ma-                                               |
| nille de murailles . 285                                                                |
| MARIUS, vainqueur des Cimbres & des Teu-                                                |
| tone 218                                                                                |
| MARTIN fonde Pondichery , 50. Bon ordre qu'il                                           |
| v fair régner.                                                                          |
| MASCARENHAS, isle nommée depuis isle de Bour-                                           |
| bon. Sa population & ses productions; elle                                              |
| n'a point de port,                                                                      |
| MAZARIN , l'industrie est anéantie en France sous                                       |
| fon ministere                                                                           |
| MASULIPATAN, état actuel du commerce des.                                               |
| François en cette ville. 193                                                            |
| MEILLERAIE ( le maréchal de la ) achete & vend                                          |
| les établissements François formés dans cette-                                          |
| ille . 22                                                                               |
| MERGUI, port principal du royaume de Siam,                                              |
| 60                                                                                      |
| Mines de la Suede,                                                                      |
| Moines, leur industrie dans les anciens temps                                           |
| de la monarchie Françoise,                                                              |
| MONTAFANAGAR, province des Indes cédée aux                                              |
| François, 137                                                                           |
| MUHAMMET, empereur Mogol, vaincu par Kou-                                               |
| likan, 129. Ses nababs se rendent indépen-                                              |
| dants de lui, 130                                                                       |
| MUNSTER ( traité de ) , il défend aux Espagnols.                                        |
| le commerce des Indes, 244                                                              |

| 1 A D L E                             |      |
|---------------------------------------|------|
| MURAILLE de la Chine; son titilité;   | 306  |
| Muscade, précautions des Hollandois,  | pour |
| s'en approprier le commerce exclusif, | 20:  |

N

ABABS, leurs fonctions. 121 NANKIN, fes foies, NARBONNE, port célebre de l'ancienne Gaule, 3 NANTES, compagnie de marchands dans l'ancienne Gaule, Nîmes, Philippe le Hardi y attite le commerce de Montpellier, NISAM-ELMOLOUK, fouba du Decan, 131 & 433 NORMANDS, leurs ravages anéantissent le commerce,

0

DIN, religion fanguinaire de ce conquérant, OISEAUX de proie; présages qu'on en tire aux OMRAHS, ce qu'ils sont dans l'Indostan, 119 Opium, ivresse qu'il procure aux Indiens, 418 OR, commerce qu'on en fait avec les Chinois, 388 ORRI, chargé des finances de France; son caractere , OSTENDE, on y établit une compagnie des Indes , qui bientot après est détruite , 240

APIER, seeret du papier trouvé à la Chine, avec quelles matieres on le fabrique, Parsis, Persans sugitifs, qui s'établirent dans le Guzurate, PATANES, leur caractere, 140

| DES MATIERES. 48                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAYS-BAS, mauvaise administration de la maiso                                                      |
| d'Autriche dans ce pays, 239                                                                       |
| PEKIN, liberté accordée aux Russes d'y envoyer                                                     |
| une caravane,                                                                                      |
| Pétersbourg, devenu mal-à-propos une capitale,                                                     |
| Putantagni (Conferrin) promise ministre de                                                         |
| PHAULCON (Constantin), premier ministre de Siam, établit les François dans ce royaume,             |
| (1                                                                                                 |
| PHILIPPE LE BEL encourage les travaux champe-                                                      |
| tres & les manufactures, 10                                                                        |
| PHILIPPE II reprend le projet de soumettre les                                                     |
| Manilles, 183                                                                                      |
| PHILIPPINES (les), mœurs des habitants, 280.                                                       |
| Premiers établissements des Espagnols dans ces isles, ibid. Etat actuel de cette colonie,          |
| 285. Liaisons des Philippines avec le Mexi-                                                        |
| que, 288. Ce qu'elles pourroient devenir dans                                                      |
| des mains actives,                                                                                 |
| PIERRE I, son projet de faire le commerce des                                                      |
| Indes par la Tartarie indépendante, 315. Il                                                        |
| s'empare des pays voisins de la mer Caspienne,                                                     |
| 318. Il a l'ambition de devenir une puissance                                                      |
| maritime, 331. Quel jugement on peut porter                                                        |
| de ce prince,                                                                                      |
| PLACARDS DES PRODUCTIONS, loi célebre en Suede,                                                    |
| Poivre (M.) fait entrer dans l'isle de France,                                                     |
| des plants de muscadier & de giroflier, 203                                                        |
| PONDICHERY, premier établissement des François                                                     |
| dans cette place, 50. Ils en sont chassés par                                                      |
| les Hollandois qui la leur restituent, 75. Ils                                                     |
| perdent de nouveau cette place, par la faute                                                       |
| de Lally, 151. Elle est détruite, 152. Ce                                                          |
| qu'elle étoit avant cette destruction, 196. Ce<br>qu'elle est redevenue depuis son rétablissement, |
| 198. Rapports nécessaires entre cette ville &                                                      |
| l'isle de France, 209                                                                              |
|                                                                                                    |

3 11. Plan fur lequel ils devroient se conduire, 312. Ils s'emparent des provinces voifines de la mer Caspienne, & les abandonnent, 318. A la mort de Koulikan, ils recouvrent l'empire de la mer Caspienne, 320. Gouvernement & population de la Russie, 322. Ses revenus, 323. Son agriculture, 324. Ses mines, 325. Son commerce, 326. Ses troupes, 328. Sa marine, 332. Instabilité dans l'ordre de la succession à l'empire, 334. Nécessité d'y détruire le despotisme, & comment on le

pourroit faire, 338 SALABETZINGUE, mis en possession par les François de la soubabie du Decan, 134. Ses protecteurs se perdent pour avoir renoncé à son alliance , SANDIVA (l'isle de ) forme un bon port à Chatigam, SANDROCOTUS, il chasse les Macédoniens de l'Inde, & y regne, SATTARA, capitale du pays des Marattes, 142 SAUNDERS, gouverneur de Madras, 145 SCHERINGHAM, isle formée par deux branches du Caveri, 135. Celebre par sa position & par sa pagode, 136. Les François l'évacuent, 151 SCHIRVAN, ses soies sont fort estimées, SCYTHES font la conquête du nord de l'Europe, 218 SETES, nation nouvelle au nord de l'Indostan. fon gouvernement, 141 SEVAGI faccage Surate SIAM, fertilité de ce pays, 53. Sa population, ses cultures & son commerce dérruits par le despotisme, SIBÉRIE, conquise par les Russes, 309. Ses mi-325 Sirth, riviere du Turkestan,

Sole, fon invention due aux Chinois, 375. Très-

chere & très-rare long-temps en Europe, 376. Qualité de celles d'Italie, d'Espagne & de France, 377. Quels avantages ont celles de la Chine,

SOMMONACODOM, dieu des Siamois,

59 SORBONE ( la ), elle déclare usuraire le dividende des actions, Souras , nom donné aux principaux gouverneurs dans l'Indoftan,

STAPLE, nom sous lequel on désigne, en Suede, les villes qui ont le droit exclusif de passer le

SUEDE, ses premiers habitants, 247. Changements que Gustave Vaza fait dans le gouvernement, 24. La liberté rendue à la Suede y amene le commerce & les arts, 250. On y établit une compagnie des Indes, 252. Etat de la Suede, 257. Sa population, ibid. Langueur de son agriculture, 260. Ses mines, ibid. Ses manufactures, 262. Sa pêche de hareng, ibid. Son commerce , 263. Sa milice , ibid. Sa marine, 265. Ses revenus & fes dettes, 266. Révolution arrivée dans ce pays,

SULLY, son ministere très-utile à la France, 11 SURATE, chef-lieu de la compagnie des Indes de France , 25. Richesse de cette ville , 30. Sa marine & son commerce, ibid. Description de fes maifons, 35. Usage qu'avoient les habitants de se saire petrir , ibil. Ses balladieres , 36. Elle décheoit lorsque Sevagi la saccage, 42. L'avidité des Anglois anéantit presque son commerce, ibid. Précaution finguliere contre les invasions des brigands, 43. Ses marchandises les plus connues, ibid. Marchandises qu'elle reçoit en échange,

| TABAC, vente exclusive du tabac accordée à la<br>compagnie des Indes en France, 169. Histoire |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| compagnie des Indes en France, 169. Histoire<br>des variations de la ferme du tabac, 171      |
| TALAPOINS, moines Siamois, 58                                                                 |
| TALLIGHERI, comptoir des Anglois dans le Ma-                                                  |
| labar, 183                                                                                    |
| TAM, instrument de cuivre, qui sert à faire                                                   |
| danser les balladieres, 39                                                                    |
| TAMERIAN ravage l'Indostan , 114                                                              |
| TANJAOR, description de ce royaume de la côte                                                 |
| de Coromandel, 225                                                                            |
| TARTARIE, limites de ce vaste pays, 301.                                                      |
| Mœurs & religion des Tartares, 304. Ils font                                                  |
| la conquête de la Chine & en sont chassés, 306.                                               |
| Ils s'en emparent de nouveau, 307. Pourquoi                                                   |
| les Tartares ont adopté les mœurs des Chinois,                                                |
| 308                                                                                           |
| TCHE-KIANG, province de la Chine où l'on re-<br>cueille la soie blanche, 380                  |
| Thé, description de l'arbrisseau qui le produit;                                              |
| fes especes & ses usages, 354. Espérance qu'on                                                |
| a de le multiplier en Europe, 357. Il feroit                                                  |
| meilleur si les Russes le tiroient de la Chine                                                |
| par terre, 312                                                                                |
| THIBET, pays qui appartient en partie à la Tat-                                               |
| tarie & en partie à l'Asie, 302. On y adore le                                                |
| grand lama, 304                                                                               |
| THOME (Saint-), entreprise des François sur                                                   |
| cette place , 48                                                                              |
| TOMMERUP (Ové Giedde de), chef des pre-                                                       |
| miers Danois qui vont aux Indes, 225                                                          |
| TUNQUIN (le), instruit par les Chinois, 61. Ses                                               |
| mœurs, ses lumieres & son commerce, 62                                                        |

ronne de France,
TRINQUEBAR, bâti par-les Danois dans le Tanjaor;
Li6
TRINQUEMALE ( la baie de ) dans l'ifle de Ceylan,

TSI-CHU, arbre qui donne le vernis, comment on le recueille & comment on l'emploie, 383

V

VANDALES, anciens habitants de la Suede, 257 VANNES, son commerce avec la Grande-Bretagne, VAZA (Gustave) réunit en sa personne les différents pouvoirs de la Suede, 248

U

O KRAINE, fertilité de ce pays: comment on poutroit remédier à sa dépopulation, 314 USBECKS, ces Tartares détranent Babar, 115

Y

Y Anon, comptoir François,

193

Z Enu, isse des Philippines où Magellan aborda, 283

Fin de la table des Matieres,

CAPTOSCANA MOD 13 1/4

DECCI ALL

63c mila Lif 200 Datt seco Lib. Bel 100 Fezz. 6000 Lib. Fillre izo Dette 180 mila Lib<sup>te</sup> 640 Dette 59 Pezzi Le I 20 Dette JistI est Una Caf 174 Caffe Th 270 Date. 1110 Pezze Gi 310H 601 140 Dette Ca 717(1 Et 300 Dette Pi 63 Dete 288 Dette Gi 120 Dott 010 Dette Be 150 Duti

E si vendera posicio in stato di esser procisora anico

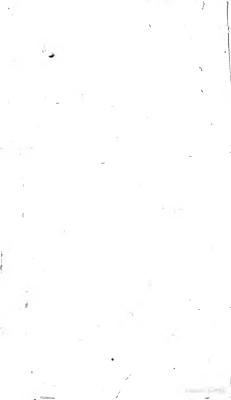



